<u>-</u>-دن

· ....

在 得

\$ 851

.

٠ جه ٧٠٠

Samuel Control

1

A STATE OF THE PERSON OF THE P

100 27 27

And the second

Real Property

eta en la california. Al california de la california de l

The second of the second of

minimization and a training

i gan ern mem er balde a Design

ukgi un takkimiisi

. 20 70 1 55€ 200**2**€

ing and the second

and the programmers.

out in the series

iture tan mammada

term untra a titul states.

a language and the contract of the contract of

A BUT THE SAME THE SECOND

-----

Le com sen un annece

CLAUCE SAPPAUTE



QUARANTE-DEUXIÈME ANNÉE - Nº 12462 - 4,20 F

Fondateur : Hubert Beuve-Méry

Directeur : André Fontaine

- VENDREDI 22 FÉVRIER 1985

#### La Turquie et les minorités

Héritière d'un empire multinational qui, avant d'être démembré, s'étendait de l'Adriatique et du Danube au golfe Persique et à la mer Rouge, la Turquie se trouve doublement concernée par le problème des minorités. A l'intérieur, par l'existence de huit millions de Kurdes qui se résignent mal, alors qu'en 1920 ou leur avait promis l'indépendance et l'union avec leurs frères d'Irak et de Syrie, à n'être, selon le vocabulaire officiel, que des « citoyens turcs habitant les provinces de l'Est ». A l'extérieur, par les efforts du gouvernement de Sofia pour achever d'intégrer les Turcs de Bulgarie dans une nation ethniquement aussi homogène que la République d'Atatürk.

Ces deux minorités mettent le gouvernement d'Ankara devant des sollicitations contradictoires. En Anatolie orientale, d'énormes procès ont lieu actuellement contre des centaines de militants séparatistes : vingt-deux condamnations à mort ont été prononcées au cours de la seule journée de mardi. Il est vrai que ces sentences sanctionneut des actes commis avant la prise de pouvoir par les militaires en 1980, lorsque des groupes rivaux, le plus souvent d'ailleurs noyautés par des organisations d'extrême gauche on d'extrême droite menaient une lutte incessante et meurtrière. Vrai aussi que le gouvernement d'Askara semble avoir enfin compris que le développement économique des provinces orientales, jusqu'à présent fort mai loties, pourrait être porteur d'une solution du propas moins que la population kurde a en à subir une répression beaucoup plus féroce que nulle part ailleurs en Turquie et doit toujours compter avec la plus forte concentration militaire du

Cette répression met évidemment le gouvernement d'Ankara en position délicate pour s'opposer aux efforts, qui se sont intensifiés depuis trois mois, du gouvernement de Sofia pour intégrer, «buigariser» la minorité turque. Comme avant eux les gitans, les Macédoniens, ou ceux des Bulgares qui s'étaient convertis à l'islam sous la domination ottomane, les Turcs de Bulgarie sont contraints anjourd'hui, par la force s'ils résistent, à troquer leur patronyme contre un nom slave, achevant ainsi de se dépouiller de leur identité.

Ankara ne peut rester sourd aux témoignages qui se multi-plient depuis plusieurs semaines et dont certains - non confirmés faute d'accès aux régions concernées - affirment que les violences auraient fait cinq cents morts. De telles informations heurteut la population turque, moins prompte d'habitude à se mobiliser pour la défense des droits de l'homme.

Reste que la Turquie paraît décidée à traiter la question avec prudence, modération et discrétion. Elle entretient, en effet, avec la Bulgarie des relations économiques étroites, lui achetant notamment une partie de sa consommation d'énergie. Et elle veille soigneusement sur le plan politique, à préserver ses rela-tions de bon voisinage avec une Union soviétique qui n'est d'évi-dence pas hostile à l'actuelle campagne de « bulgarisation ».

Autant de bonnes raisons qui aident à comprendre que le parlement d'Ankara ne traite de la question des Turcs de Bulgarie qu'à buis clos, et la Tarquie ne veut surtout pas avoir l'air de soutenir une quelconque forme d'irrédentisme.

### SUD DU LIBAN

# Israël décide

Pour faire face à l'escalade des attentats auti-israéliens au Lib du Sud, Jérusalem a décidé de lancer des actions de représailles contre les villages soupcounés d'aider les commandos de la résistance chiite. Une réunion restreinte du cabinet pourrait d'autre part examiner, dès le dimanche 24 février à Jérusalem, la possibilité d'accélérer les opérations de retrait de l'ensemble du sud.

De notre correspondant

Jérusalem. - C'est un personnage de bande dessinée qui montre la cage d'un oiseau hurleur : « Voilà mon nouveau perroquet, lance-t-il. Il vous dira n'importe quoi si vous l'effarouchez et si vous le nourrissez un peu. Je l'ai appelé

Cette féroce caricature publiée mercredi 20 février par le très respectable – et d'ordinaire plus serein – Jerusalem Post en dit long sur l'exaspération dédaigneuse que suscite en Israel, depuis quelque temps, le comportement du président liba-nais. L'éditorial est de la même veine: - Pour survivre, Gemavel utilise la fourberie et le double langage. Son discours de Saida fut

l'oraison funèbre des illusions

d'Israël au Liban. »

Le dépit des Israéliens envers le camp chrétien - des autres communautés, ils n'attendaient déjà plus rien, - est à la mesure de l'impa-tience inquiète provoquée ces derniers jours par l'accroissement des pertes dans les rangs de l'armée. Celle-ci subit maintenant en moyenne cinq attaques par jour. Pendant le mois écoulé après l'adoption du plan de retrait, dix militaires israéliens, dont deux officiers, sont tombés au Liban du Sud. Quarante-

six autres ont été blessés. A peine vient-elle d'achever la première phase de son redéploie-ment que Tsahal affronte une escalade des opérations ennemies. JEAN-PIERRE LANGELLIER.

(Lire la suite page 3.)

### NOUVELLE-CALÉDONIE

## M. Pisani expulse des représailles | cinq Européens contre les chiites d'extrême droite

Le capitaine Saffray, responsable du maintien de l'ordre dans la région de Thio, a été rappelé en métropole, le mercredi 20 février. M. Charles Hernu, ministre de la défense, a décidé d'envoyer à Nouméa le major général Vautrin afin qu'il enquête sur les incidents survenus le week-end dernier. D'autre part, en vertu de l'état d'urgence, M. Pisani a décidé d'expulser cinq européens accusés d'avoir troublé l'ordre public.

droite, s'étaient heurtés aux tribus mélanésieunes entourant la cité minière, M. Pisani avait décidé une enquête. Fort des résultats de celleci, le délégué du gouvernement a demandé au ministre de la défense le rappel en métropole du capitaine de gendarmerie qui commandait sur place les opérations et qui était également présent sur le terrain lors de la mort d'Eloi Machoro. Le capitaine Saffray commandait en effet la région de La Foa.

L'expulsion de cinq européens, parmi lesquels quatre dirigeants du Front calédonien, organisation d'extrême droite, montre que le délégué du gonvernement tente d'effacer l'impact désastreux produit an sein de la communauté mélanésienne favorable au FLNKS par les événements de Thio (onze Mélanésiens avaient été blessés, et le FLNKS avait aussitôt réagi en évoquant la possibilité de se lancer dans une campagne de · déstabilisa-

tion économique ». En choisissant pour cible le Front calédonien, M. Pisani s'attaque à un mouvement créé par des métropolitains, dont certains d'origine pied-noir, et au sein duquel les caldoches sont peu nombreux. Pourtant le RPCR de MM. Lasleur et Ukeiwé a aussitôt décidé de prendre la défense des personnes visées par l'arrêté d'expulsion. Les modalités de cette défense n'étaient pas encore connues jeudi en fin de matinée. M. Lafleur attendait en effet avant de les faire connaître la réponse de M. Pisani à la lettre qu'il lui avait fait parvenir dans

(Lire nos informations page 28.)

# SIDA **pour les donneurs**

La recherche systématique d'une contamination par le virus du SIDA débute cette semaine au Centre national de transfusion sanguine, grâce au test dit « Elisa » de détection des anticorps mis au point à l'Institut Pasteur. Quatre millions de donneurs vont devoir être soumis chaque année à cet examen, qui concernera également vingt millions de donneurs américains et sara ensuite adopté dans toutes les banques de sang mondiales.

Si l'on excepte le dépistage de l'hépatite, l'événement est sans précédent dans l'histoire de la médecine, et sa portée financière, épidémiologique et morale est loin d'être complètement mesurée...D'autant plus qu'îl n'est pas possible de pré voir l'extension que pourrait prendre en Occident le SIDA, qualifié récemment par le directeur de l'Institut national de la santé américain d'∉épidémie la plus grave à laquelle l'homme d'aujourd'hui se trouve confronté, une nouvelle tragédie humaine s.

Depuis son apparition, en 1979, le taux de croissance des cas de SIDA a été exponentiel, et nul ne peut dire s'il va s'affaisser ou si son extension continuera à ce train et si l'on dénombrara avant cinq ans plus de trois cents millions de malades, comme l'envisagent les épidémiologistes britanniques...

Les Américains prévoient qu'ils auront au moins 40 000 malades pour les deux années à venir, dont la prise en charge se monte actue ment, pour chacun, à 500 000 F environ, ce qui n'empêche pas, malheureusement et en dépit de tous les efforts déployés, une évolution fatale dans la quasi-totalité des cas.

En outre, et dans les mêmes délais, les dépistages en cours révé-leront que plus de 500 000 personnes ont été contaminées sans que nul ne sache à l'heure actuelle ce que signifient les anticorps qui signent dans leur organisme l'atteinte par le virus.

Dr ESCOFFIER-LAMBIOTTE. (Lire la suite page 10.)

(Lire la suite page 5.)

Rio-de-Janeiro. - La réforme sans l'ont réclamée à grands cris, à la fin de janvier, au cours du premier congrès national des travailleurs ruraux sans terre, qui s'est tenu 
à Curitiba, dans le sud du pays. Le 
nouveau président de la République, 
M. Tancredo Neves, qui entrera en 
fonctions le 15 mars, à recomu la 
nécessité de la réforme, au cours 
d'anne conférence de preste le d'une conférence de presse, le 11 février : « Comment ne pas faire une réforme agraire qui est récla-mée à la fois par le pape, l'ONU. les organismes financiers imerna-tionaux et lépiscopat brésillen? », a-t-il demandé.

Le problème de la terre, en effet,
« est en train d'ensanglanter le Brésil », a ajouté M. Neves. Il provoque
une véritable guerre dans les forêts
et les savanes qui forment, dans

« l'Ami retrouvé ». □

Tentative pour une « Ecographie ».

De notre correspondant CHARLES VANHECKE agraire est à nouveau d'actualité au Brésil. Un inillier et demi de pay- sans l'ouest et le nord du Brésil, la « nou- sans l'ouest et le nord du Brésil, la « nou- l'ouest et le nord du Brésil, la « nou- l'ouest et le nord du Brésil, la « nou- l'ouest et le nord du Brésil, la « nou- l'ouest et le nord du Brésil, la « nou- l'ouest et le nord du Brésil, la « nou- l'ouest et le nord du Brésil et l'ouest et l'ouest et l'ouest et le nord du Brésil et l'ouest et paysan, surnommé « Quintino », se révolte dans un coin perdu de

guerre non déclarée » qui oppose des millions de petits paysans aux grands exploitants et aux compagnies acharnés à les expulser. En trois ans, deux cent trente-six pay-sans ont été assassinés, selon le Mouvement des sans-terre, proche de l'Eglise, qui a organisé le congrès de Curitiba. Une vingtaine d'avocats ont subi le même sort pour avoir voulu défendre des agriculteurs spoliés. Les fazendeiros (grands exploitants) font régars le terreur dans les tants) font régner la terreur dans les campagnes avec leurs hommes de main. Ils bénéficient de la complicité de la police et des autorités

locales, et profitent de la confusion qui règne dans le cadastre rural pour s'arroger des titres de propriété sou-vent falsifiés.

Le Monde des livres

Pages 11 à 18

- Une visite chez FRED UHLMAN, l'auteur de

Entretien imaginaire avec CARL GUSTAV JUNG.

Le feuilleton de BERTRAND POIROT-DELPECH :

« le Chercheur d'or », de J.-M. G. LE CLÉZIO.

l'Amazonie. Après avoir été chassé de la terre qu'il cultivait, et avoir recouru en vain aux tribunaux, aux antorités, il prend son fusil pour faire justice de ses propres mains. Il réunit des hommes victimes, comme lui, du latifundio, et forme un cangaço, nom qu'on donnait autrefois aux bandes de hors-la-loi qui parcouraient le Nord-Est, à la fois Man-drins et Robins de bois. «Quintino», lui, se bat à Vizeu, dans le Para, en pleine forêt. Il défend les petits paysans contre les pistoleiros d'une société qui revendi-

que leurs terres, pour faire de l'élevage et de l'extraction de minerais. Il réussit si bien que ses ennemis ont peur. A la tête d'une cinquantaine de compagnons bien armés, il se vante, en décembre dernier, d'avoir d'interier d'avoir d'une circultaire. fait plus d'une centaine de victimes parmi les fermiers et leurs hommes de main. En janvier dernier, la police, qui le poursuit depuis des mois, lui tend un traquenard et le tue. Le Robin des bois du Para n'est

Autre histoire, plus classique, du « western » brésilien : les jacqueries régulières des travailleurs saisonniers, de ceux qu'on appelle ici les boios-frios, c'est-à-dire les « bouffes froides » parce qu'ailant d'un champ à un autre, ils ne peuvent pas réchauffer leurs repas. Les boias-frias sont une des versions modernes du servage. Gagnant un salaire de

misère, lié à leur productivité, ils sont obligés de chômer pendant de

de Sao-Paulo étaient allés jusqu'à incendier les champs au moment de leur révolte. Ils parvincent à un accord avec leurs patrons, qui leur promirent des contrats d'une année Ils se remirent sur le pied de guerre en décembre dernier lorsque l'accord fut rompu. On vit alors bommes, femmes, enfants, tous ceux qui coupent la canne, barrer les qui coupent la canne, barrer les routes en brandissant leurs faux et leurs gourdins, et la police les matraquer. Il y a quelques jours, l'un de leurs leaders, M. José de Fatima Soares, qui appartient à la Centrale unique des travailleurs, syndicat d'extrême gauche, a été victime d'une tentative d'assassinat.

### *AU JOUR LE JOUR*

L'Eglise catholique épouse son siècle: on annonce, pour le mardi 26 février, une grève inérale des employés... du

Les délégués syndicaux du Saint-Siège avaient déposé un cahier de revendications très temporelles: indexation et éventail des salaires, primes, etc. Las ! Ils se sont heurtés à une direction inflexible, intransigeante. sans indulgence en somme.

### Lutte

Ce conflit social inédit fera-t-il passer dans les palais pontificaux le vent mauvais de la lutte des classes ? On entendra peut-être des travailleurs en lutte, réunis en \* AG - sous la colonnade du Bernin, dénoncer – après deux mille ans de patience les excès du patronat de droit

**BRUNO FRAPPAT.** 

## Alexander L'AMÉRIQUE N'EST PAS UNE ÎLE



Alexander Haig a été, durant dix-huit mois, le premier ministre des affaires étrangères du président Reagan. Son témoignage sur cette période est un document exceptionnel, car jamais, sans doute, un haut responsable américain n'a ainsi dévoilé, presque à chaud, le dessous des cartes, les mécanismes de l'administration Reagan et leur implication dans le domaine de la politique étrangère.

### LIRE

#### 5. ETRANGER

Drogue et « narco-dollars » en Amérique latine.

#### 6. POLITIQUE

PC: la montée de M. Jean-Claude Gayssot.

#### 9. ENSEIGNEMENT

Une seconde chance pour soixante mille jeunes sans qualification.

#### 19. CULTURE

Création du « Docteur Faustus » à

## débats

## Assassinat d'un physicien

Pour ceux qui l'ont connu, aucun doute : avec le professeur Cooperman,

on a voulu supprimer l'homme de la coopération Etats-Unis-Vietnam

E professeur Edward Lee Cooperman, âgé de quarante-huit ans, physicien américain, a été assassiné le 13 octobre 1984 dans son bureau de la California State University de Fulierton, à Los Angeles. Un étudiant vietnamien, Minh Van Lam, vingt et un ans, est passé le voir à midi, puis est allé an cinéma avec une amie, et est revenu chez Cooperman quelques heures après : celui-ci était mort, baignant dans son sang, un pistolet dans la main droite; Lam a alerté la police. A la suite de diverses déclarations contradictoires, il a reconnu avoir tiré, a été arrêté, il est en prison, inculpé d'assassinat, et son procès est en cours. Juste avant, il avait été inculpé pour vol à l'étalage; indi-gent, il était défendu par un avo-cat commis d'office. Cette fois-ci, un important collectif d'avocats s'est aussitôt proposé, et on a réussi en quelques semaines, comme c'est hélas très fréquent, à lancer contre Cooperman une série d'insinuations qui out semé le doute dans l'opinion publique, l'assassinant en quelque sorte une seconde fois.

Cooperman était connu comme physicien. Il avait été chairman de son département. Il a passé plusieurs années à Strasbourg où il a travaillé en physique nucléaire, puis en physique du solide; ses collègues strasbourgeois, qui avaient été impressionnés par sa puissance de travail et son caractère généreux, ont été bouleversés par sa mort. Il est encore repassé l'été dernier en France. Président du Comité américain de coopération scientifique avec le Vietnam, il était connu dans tous les comités homologues des autres pays, des ONG (Organisations non gouvernementales), qui, en fait, travaillent souvent en haison avec leur gouvernement, de façon officieuse; ils exportent au Vietnam des livres et revues, du matériel de laboratoire, expérimental, médical, informatique, ils organisent des échanges de visiteurs entre le Vietnam et leur

JEAN MARKALE

LE DRUIDISME BIBLIOTHEQUE HISTORIQUE 88 F

Guillaume de Rubrouck **VOYAGE DANS** 

#### LEMPIRE MONGOL

Traduction et commentaire de Claude et René Koppler BIBLIOTHEQUE HISTORIQUE 150 F

GRUSEPPE PREZZOLINI

MACHIAVEL Traduction de Bernard Guyader BIBLIOTHEQUE HISTORIQUE 80 F

GERDA BOYESEN

#### ENTRE PSYCHE ET SOMA

Traduction de Paul Gérôme introduction à la psychologie biodynamique TRACES 130 F

réimpression

MARTIN NOTH

HISTOIRE D'ISRAËL

BIBLIOTHEQUE HISTORIQUE 160 F

106, bd St Germain 75006 Paris

#### par LAURENT SCHWARTZ (\*)

C'était particulièrement important aux États-Unis, pays qui n'a pas de relations officielles avec le Vietnam. Cooperman travaillait dans le but de rapprocher le Vietnam des Etats-Unis, et aidait beaucoup de Vietnamiens de Californie, indépendamment de leur couleur politique. Il recevait des fonds de diverses organisations bumanitaires, notamment religieuses (il était lui-même protestant; il n'était plus croyant mais restait imprégné d'idéalisme religieux et a été connu comme pacifiste), et travaillait à l'UNESCO et, comme principal advisor, au Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Tous ses amis le considéraient comme la bonté incarnée. Le président de la Physical Society américaine, le professeur M. Dresselhaus, a envoyé un télégramme de soutien à sa famille (il était marié et avait deux filles), proposant son aide pour que la justice américaine puisse faire toute la lumière; son responsable hiérar-chique au PNUD, M. S. Hakansson, s'est indigné de l'assassinat et des calomnies lancées contre lui

#### Il n'avait pas que des amis

Quelles motivations possibles à l'assassinat ? Il n'avait pas que des amis. Les réfugiés vietnamiens sont des gens qui ont fui leur pays, régulièrement ou irrégulièrement, abandonnant tout (on se souvient de l'immense tragédie des «réfugiés de la mer» (boat people). En général ils se sont bien intégrés. En France, ils ont trouvé une grande communauté vietnamienne, d'opinions politiques très variées, mais où les tensions, qui souvent divisent les familles, laissent un climat supportable

Mais, aux Etats-Unis, il y a en outre ceux qui ont fui Saigon en 1975, le général Nguyen Cao Ky, les amis de Nguyen Van Thien (qui est à Londres, mais en liaison avec eux) et bien d'autres, par exemple des anciens de l'opération Phénix, qui avaient conduit la guerre du Vietnam en liaison avec le Pentagone, pendant plus d'une

Ils se sont solidement organisés en un lobby vietnamien anticommuniste, analogue au lobby anti-castriste de Floride. Ils out entraîné des centaines d'hommes au maniement d'armes et ont inauguré le terrorisme depuis plusieurs années dans cette Californie où il y a près de 150 000 Vietnamiens sur les 400 000 des Etats-Unis; l'Organisation vietnamienne pour l'extermination des

(\*) Mathématicien.

臺 A propos de l'IEP

Aucun enseignant de l'IEP de Bordeaux ne songerait à reprocher au Monde d'accueillir « démocrati-

quement - les lettres des lecteurs, ni à dénier à nos étudiants leur droit à

émettre les critiques – aussi vives soient-elles – qu'ils pensent pouvoir nous adresser (le Monde du 23 jan-vier). Et chacun d'entre nous admet

bien volontiers qu'ils prennent alors la précaution de ne pas s'identi-

Mais c'est porter un mauvais coup à un établissement que je compare volontiers à une PME. Il est

performant, mais son manque de

capitaux propres (j'entends par là le flux des étudiants motivés et d'un

bon niveau de formation initiale à l'entrée dans l'enseignement supé-rieur) le rend vulnérable aux aléas

du marché (...). La force de l'IEP de Paris – que

je constate sans songer à lui en faire grief – provient largement de l'iné-gale distribution géographique des

candidatures de ceux qui se desti-nent à la haute fonction publique dès leur entrée dans l'enseignement

supérieur. L'auto-orientation pré-

coce vers les filières réputées les

mieux adaptées aux estimations que

les étudiants motivés et informés font de leur devenir socio-profes-

sionnel probable et/ou possible (compte tenu notamment de l'héré-

de Bordeaux

communistes et la restauration de la nation a revendiqué plusieurs assassinats, le dernier, le 28 mai 1984, dirigé contre Nguyen Van Luy, président honoraire de l'Association des vietnamiens des Etats-Unis, qu'ils ont blessé et dont la femme, Pham Thi Luu, a été tuée. Les coupables n'ont jamais été trouvés. Depuis ce moment, Cooperman, qui avait été maintes fois menacé, a senti qu'il risquait d'être la prochaine cible et il était devenu très anxieux. Sur les conseils du FBI, il avait acheté un pistolet et s'était exercé à son maniement. Pour

tous ceux qui l'ont bien connu, il

ne fait aucun doute qu'on a voulu

supprimer l'homme de la coopéra-

tion Etats-Unis - Vietnam, puis

le discréditer et supprimer toute

l'action de son groupe. On y est

#### Des insinuations abandonnées

partiellement arrivé.

Qui sont les défenseurs de l'accusé Minh Van Lam? Un collectif spécialisé dans la défense de personnes d'extrême droite, qui a été très proche de Richard Nixon à l'époque du Watergate. Le principal, Alan May, est un ancien « béret vert » de la guerre du Vietnam. Cela ne prouve rien en soi, mais on n'est pas obligé de croire tout ce qu'il dit. Il a aussitôt parlé d'affaire de mœurs et d'homosexualité hypothétique, d'espionnage, de suicide camoussé en assassinat

L'Amérique n'a pas encore assumé la guerre du Vietnam. Il y règne une « passion » antivietnamienne, venant de la droite du temps de la guerre, ou de la gauche à la suite des déceptions de l'après-guerre; les insinuations d'Alan May ont porté. Mais les amis de Cooperman ont réagi, et Alan May a abandonné toutes ses insinuations. La défense de Lam s'est réfugiée sur un homocide par accident (alors camouflé en suicide, puisque Cooperman avait son pistolet dans sa main droite).

Tous ces attentats sont inacceptables. Depuis des années, le terrorisme est devenu une arme politique, infiniment dangereuse et inadmissible. Il n'y a qu'une réponse valable de l'opinion publique au terrorisme : on ne doit pas se demander si on est d'accord politiquement avec l'assassin ou avec sa victime; que celle-ci soit Henri Curiel ou le général Audran, on dénonce le crime et ses auteurs. En face du terrorisme, il y a une réponse de la police et de la justice, il en faut une de plus, tout simplement civi-

(1) Il vient de se former en France un comité Justice pour Cooperman, qui agira pour que toute la vérité soit connue. Adresse: M= Chasie, 19, rue Wiener, 92700 Colombes.

dité professionnelle et des ressources

au sens large – familiales) est un facteur décisif de la permanence du monopole - de Sciences-Po Paris.

Or l'IEP de Bordeaux a depuis

plusieurs années, et au prix d'un

effort que je vous prie de croire considérable, réussi à entamer ce

monopole en mettant en place une

scolarité et une préparation dont la

crédibilité est incontestable, même si la « visibilité » des résultats reste

faible compte tenu de l'étroitesse des contingents sur lesquels nous travaillons (une quinzaine de candi-

dats au concours externe de l'ENA

Jadis Jean-Pierre Chevenement,

leader du CERES, pourfendait

d'une main la gauche améri-caine », rédigeait de l'autre le projet

socialiste de 1980. Drapé dans la magie de son propre verbe, il pou-vait se dispenser d'analyser les don-nées : une fois la gauche au pouvoir,

ia « rupture avec le capitalisme » serait consommée. On sait ce qu'il

La même démarche incantatoire

permet aujourd'hui au ministre de

nous garantir des résultats cousus

main (en alourdissant les pro-

en advint!

PIERRE SADRAN,

professeur à l'[EP de Bordeaux.

en moyenne chaque année (...).

La pensée magique

## Etat-vigile, Etat-emplâtre?

La mode est à la « dérégulation ». Quelle doit être la fonction de l'économie publique dans la société moderne?

OINS d'Etat » dans l'économie est le **▼1** grand projet politique de l'époque. Le succès économique et politique de Reagan, fondé, dit-on, sur ce principe, est la grande nouvelle, il frappe le monde entier et suscite partout des émules enthousiastes. Les échéances électorales françaises se préparent sous le signe de la désétatisation de l'économie. Le gouvernement abaisse impôts et dépenses publiques. Le désenga-gement de l'Etat occupe tout le « programme commun » que l'opposition prépare. Mais jusqu'où, où, comment, « moins d'Etat » ? Crier un slogan ne suffit pas. Reagan a de fait accru la part des dépenses publiques dans le revenu national américain, après avoir juré de la réduire. Pour faire bien, il faut d'abord

Cette vogue est cependant tout à fait salutaire, si « moins d'Etat » ne veut pas seulement dire « moins d'Etat de gauche ». Cela permettra en effet d'ôter à l'Etat quelques fonctions qu'il ne remplit pas au mieux, ou de diminuer des impôts - ce qui est nécessaire tant au plan global qu'à celui de la justice et des incitations. Mais, surtout, cela oblige la réflexion publique à se poser sérieusement la question « combien d'Etat et où? » ou même simplement « pourquoi l'Etat ? ».

Car on peut défendre le prin-cipe de l'État-vigile réduit à la police et à l'armée pour faire respecter les droits privés, comme John Locke, Adam Smith ou Robert Nozick, ou même trouver que ces fonctions seraient mieux remplies par des vigiles privés et des entrepreneurs militaires s'offrant en concurrence (à la façon des seigneurs médiévaux vendant leurs services aux princes) comme le pensent les libertariens américains Murray Rothbard ou David Friedman. Alors, même le chèque-éducation (distribué par l'Etat aux parents pour qu'ils le dépensent dans l'école de leur choix) - proposé par Milton Friedman il y a vingt ans et repris maintenant par l'opposition en France - apparaît comme furieusement étatiste : ces chèques doivent être financés par un impôt forcé, alors que les parents doivent être libres de choisir d'utiliser leur revenu pour acheter de l'éducation à leurs

enfants ou autre chose. Les économistes disposaient il y a une vingtaine d'années d'une théorie dominante, celle de la « concurrence parfaite » élaborée par Léon Walras et Vilfredo Pareto vers la fin du siècle dernier et dont Gérard Debreu serrait les avant-derniers boulons qui lui valurent le prix Nobel l'an passé. Ce modèle de l'économie est le paradis libéral. Le système des marchés y conduit à un « opti-mum ». Et l'Etat n'y est même pas mentionné. Sur le plan des-

grammes et en restaurant les devoirs

à la maison) sans tenir le moindre compte de tout ce qui a changé dans la société française depuis Jules Ferry, et même depuis qu'ensei-gnaient son papa et sa maman: la diversité socioculturelle de notre

pays, la télévision et son impact, la réduction générale du temps de tra-

vail, l'ouverture de l'enseignement

secondaire à tous, etc. Jean-Pierre Chevènement puise en lui-même ses

certitudes narcissiques : il lui suffit, bon fruit de l'élitisme républicain, de se regarder dans la glace.

H€las! nous autres, non seule-

ment « post-soixante-huitards attardés », mais pionniers des classes nouvelles de l'après-guerre,

défenseurs d'un Freinet encore méconnu, héritiers d'Henri Wallon,

participants au grand colloque d'Amiens de mars 1968, allons-nous

finir par regretter les Billères et les

Edgar Faure du temps de de Gaulle, les Fontanet de Pompidou, les Beul-lac du libéralisme avancé, face au

plus napoléonien des ministres de l'éducation nationale de la Ve Répu-blique? L'histoire, à laquelle le ministre paraît si attaché, dira plus

tard si, en ce qui concerne les

recherches, les travaux, les expé-

riences et le dynamisme de la « gau-

che pédagogique », le nom de Jean-Pierre Chevenement rime avec

SUZANNE CITRON

#### par SERGE-CHRISTOPHE KOLM (\*)

criptif, cette absence est un pen forte de nos jours. Mais du point de vue normatif, on peut en conclure que l'Etat n'a rien à faire dans l'économie. Le mieux qu'il pourrait faire serait de singer les marchés et, à supposer qu'il en ait la motivation, il manquerait des informations décentralisées sur les désirs et moyens nécessaires à

Une double question se pose alors. Pourquoi l'Etat a-t-il un rôle économique si vaste et croissant, et que doit être sa place? Les économistes crurent trouver la réponse dans les « imperfections » du monde réel (par rapport à la théorie de la concurrence parfaite). Il y a des « échecs du marché .. comme disait Francis Bator, et le rôle de l'Etat est de se substituer au secteur privé dans ces situations pour remédier à ces défaillances. Ce n'est pas une vue démentiellement étatique. Le marché garde le préjugé favorable. C'est, en somme, la théorie de l'Etat-emplâtre. Au contraire des pays de l'Est où on laisse un peu de marché-emplâtre pour remédier aux incapacités trop criantes de l'économie administrée.

#### Allocation, stabilisation distribution

On rassembla donc et analysa les divers manques du marché dont l'étude avait commencé depuis longtemps. Les monopoles inefficaces analysés par Cournot une génération avant Walras. Les concurrences « imparfaites » et « monopolistiques » de Chamberlin et Joan Robinson. Les « biens publics » et « consommations collectives », qui concernaient plusieurs consommateurs à la fois, dont la théorie, en germe chez Dupuit, Wicksell, Lindahl, est précisée par Bowen et Samuelson. Les « effets externes » ou « économies externes » par lesquels les personnes s'influencent sans que cela fasse l'objet d'un échange, décelés par Pigou, Tinbergen, Meade. Bien sûr la demande globale insuffisante et les rigidités de prix de Keynes. Et surtout la distribution des revenus ou bien-être sur laquelle la théorie de la « concurrence parfaite » ne dit rien. Richard Musgrave fit le point dans sa Théorie des finances publiques où il distingua les trois grandes « branches » (« fonctions » serait meilleur) du rôle économique de l'État : l' « allocation » qui corrige les défauts de détail des marchés et produit les biens publics non vendables, la

« stabilisation » qui équilibre (°) Directeur du Centre d'enseigne-ment et de recherche en analyse socio-économique (ENPC), directeur d'études à l'Ecole des hautes études en

l'économie globale, la « distribution - qui partage ressources, revenus ou bien-être. Et le nom d'économie publique que nous créions pour désigner ce nouveau champ d'analyse scientifique (1) fut vite adopté et institutionnalisé dans les revues, colloques, sociétés savantes, cours et chaires,

Là se trouvent toujours les éléments indispensables pour répon-dre aux questions « combien d'État, où, comment ? ».

Il fut bien sûr vite remarqué qu'aux « échecs du marché » correspondaient ceux de l'État (Mac Keane), que les motivations des fonctionnaires et politiciens n'étaient pas seulement, on pas pricipalement, de faire le bien, et que les pressions électorales les y incitaient fort mal malgré la concurrence (2). Si le marché a une fracture à une cheville, l'emplâtre étatique peut fort bien manquer, ou être fixé à l'autre pied, ou encore, c'est le plus plausible, enserrer tout le corps par suite de l'ambition des hommes publics jouant des failles de la démocratie. La droite américaine, contemptrice de la volonté de puissance des ronds-de-cuir, dénonce à juste titre cette expansion mais n'y échappe pas quand elle en a le pouvoir. Cependant plus de science et de conscience (an deux sens) de tous permet d'éviter ces défants.

D'autant que l'économie publique n'est pas en fait la théorie de l'économie de l'État mais celle de l'économie non marchande. Les deux ne coïncident que si l'État accapare anssi tout ce dernier domaine. Il est vite apparu qu'un bien public est mieux produit par l'association des personnes qui en profitent que par l'État, qu'un effet externe est mieux corrigé (« internalisé ») par la communauté de voisinage qu'il concerne que par l'administration publique. Le miveau optimal de décision collective, donc la décentralisation optimale, pour les différentes questions, est un problème de cette discipline. l'économie publique est donc aussi, et peut-être d'abord, la théorie du troisième secteur, ni étatique, ni marchand. dans ses fins, communautaire dans ses moyens, fondée sur l'association volontaire réelle ou implicite, n'est donc ni celle du centralisme, ni celle du marché à couteaux tirés prôné par le libéralisme classique et son extrémisme libertarien, mais plutôt celle, libertaire et associative, de l'anarchisme de gauche ou classique.

(1) Dans l'Introduction à la théorie du rôle économique de l'État : les fondements de l'économie publique, 1964, dont la plupart des études furent développées dans le cours d'économie publique constitué par l'État et le système des prix et le Service des masses, éd. Dunod, 1970.

(2) Cf. notre Les élections sont-elles a démocratie ? éd. du Corf., 1977.

## Le Monde

5, RUE DES ITALIENS, 75427 PARIS CEDEX 09 Télex MONDPAR 650572 F Tél.: 246-72-23

Edité par la S.A.R.L. le Monde Gérant : André Fontaine, directeur de la publication Anciens directeurs : Hebert Bouve-Méry (1944-1969) Jacques Fauret (1969-1982) André Laurens (1982-1985) Durée de la société :

cinquante ans à compter du 10 décembre 1944. Capital social: 500.000 F Principaux associés de la société Société civile Les Rédacteurs du Monde » MM. André Fontaine, gérant, et Hubert Beuve-Méry, fondateur.

Réducteur en chef : Daniel Vernet. Corédacteur en chef : Claude Sales.



**ABONNEMENTS** BP 507 09 **75422 PARIS CEDEX 09** 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

FRANCE 341 F 644 F 915 F 1 150 F TOUS PAYS ÉTRANGERS PAR VOIE NORMALE 674 F 1 309 F 1 913 F 2 480 F

ETRANGER (par messageries)

L - BELGIQUE-LUXEMBOURG
PAYS-BAS

386 F 734 F 1 050 F 1 330 F

IL - SUISSE, TUNISIE

491 F 944 F 1 365 F 1 750 F Par voie aérienne : tarif sus demande. Changaments d'adresse définités ou provisoires (deux semaines ou plus) ; nos abonnés sont invités à formuler leur demande une semaine au moins avant leur départ. Joindre la dernière bande d'envoi à tente conternandemande.

Veuillez avoir l'obligemee d'écrire tous les noms propres en capitales d'imprimerie.

PRIX DE VENTE A L'ÉTRANGER Algéria. 3 DA: Marce. 4.20 dir.: Tunisie. 300 m.; Allemagna. 1,70 DM; Autriche. 17 act.; Belgique. 28 fr.; Cenada. 1,20 S; Câte-d'Ivoire. 300 F. CFA: Danemark. 7,50 kr.; Espagna. 110 pea.: E-U. 1 S: G-B., 65 p.; Grèce. 65 dr.; Iriande. 85 p.; Italie. 1 700 L.: Libam. 500 P.; Libye. 0,360 Dd.; Luxembourg. 28 f.; Norvégn. 8,00 kr.; Pays-Bas. 1,76 fl.; Portugal. 85 esc.; Sénégal. 300 F CFA; Stédie. 7,76 kr.; Suissa. 1,50 d.; Yougasiania. 110 nd.



Commission paritaire des journaux et publications, nº 57 437 ISSN : 0395 - 2037

Une revue ista de l'officier in de deux toñ iengelem Gruter). - La mi america Anter et Rat man aut mit und die slies con 🥞

LE RI

<sub>Jérus</sub>alem di

California première page

du colonel du ginte

2 armer du

grand de ce pêtriñ

masse politique, i

sement s in

SIN THE THE THE RE

The process in the

in to the court in the second

in the section of the

eurs do labe

AND STATE OF THE PARTY OF THE P

AND THE PERSON AND TH

The same of the sa

and the same in particular

April de rentre son crour

Une guerre totale

(e 1014 int die ententie

The service from avoir rock

The New Lover des action

man proces ics. will

and North and Control & The

Barren - Cent dree

periman in his de-t- en de

San errerus est des

220 1 2 1 21015 **deja** 

inter para les paysans de republicans de la respectación de la respect

2 d 3 marte, 2000 Mr. 200

po mere der e truckiques,

mamer to les plus

भूतक प्रदेशकातिक समित्र ।

ALS - a attus la actual de la case

of or react is maint

par vermentett 🗷 🗪 🗪 fer entre die de parech meet du mountre de écus ate qui a uner det arreit. dante te viene ie 🖸 **avril 🏋** Ase o Farrica enfreint an artaire en publicant 🙉 🛭 Enter of ... a Lablic de gen made lister Mandechal.

Liban

LE CIRCONST**ANCES** L'ASSASSINAT DU C MANDANT RHODES DE TENT MYSTERIEUSES

henrit 459 Reuter L.
stonance: de l'assassing
sonancer: Paul-Marie Ri Marion Comervation for a (beugliaire ius mardi soir herper der elektronis income encirca a pour mysterieus Selon une première version mie ce source française. Same Same venus de site de mard... comme cela: Epemment, prire le the av at coserva euro au-desse alice de recontrôlée pr Side if Wand Journblatt. les in to the loc.), iet on one denne es lieux et le andant Rices es a accomp Mittiere Cuelques minute and le communicant Rhodes

deneur Sussitot, un house Tage recognist d'une cago laccollis le Français ent ! Applion dans is pièce, ramage Mer lifer the balle dars bangarent de somer et d'assant Semendani Rhodes sur le i Character des muliciens du P Changing and Journalistes ( ar es circor stances de l'assa

Stoneus, apres avoir bu le th ki observateurs français. Man Designes sont reven Med doservation et out abe den de garde. 3 quelques à logs des rançais. Le cole en Ranques est alors, seles ent une partie de la cole en une granade à la main. of shally loss hommes to the pristices pistolets takal aux poservateurs fr

and de reutali. Mercred: 22 res-midi, les elle oes frances du poste, qui c les obstincment de réponde destination de repaire de repaire des journalistes de fournaistes de fournaistes de fournaistes de la destact de la montagne liberaliste de contract de la montagne liberaliste de contract de la montagne liberaliste de la montagne liberal

## <u>étranger</u>

### LE RETRAIT ISRAÉLIEN DU LIBAN ET LE CONFLIT DU PROCHE-ORIENT

### Jérusalem décide des représailles contre les chittes

(Suite de la première page.)

conumie publique

For a real contraction of the co

, the control of the

The same of the sa

10 mg

ALE IN THE PROPERTY OF THE PERSON OF THE PER

Application of the second

3 - 3 -

And the

SE TEST

100

海豚 こんしゃ

ب تو اخ

- 5-3 · 1

BALVE -

26 350

2 25 117

gradite.

er :

Mr. 2.1

14 m

A TABLE

y 1,54.

\$4.14 W

4.4

ii. 73

1 / - 1 2s + 12kg

The state of the s

to topara@

1 - 1 - 1 2: 2: 2:

12 1/17/24

ing in the district

ing more than a 1 th

. - ----

11...

The state of the s

Company of the second

فتنفث والمتدارة والمالية

المنظمة المنظم المنظمة المنظمة

ABUNIEVENS

EP S

-5422 PURE CEPTE

1 204 - 1733 - 285 P.

SELE SHE SHE

PARANCE NEW PARANCE

2.394.70

福 <sup>3</sup>市 Company Company NIMESE

7°91" - : .......

فالكافينية والمعارض المستهدان

を持ちます。 を持ちます。 はは、200 はは、2

Monde

... ... ...

La mort, lundi, du colonel Hido, l'un des conseillers du général La-had - le chef de l'armée du Liban du Sud (ALS) – a attisé la grogne d'unités de combat déjà enclines à ronger leur frein. Les officiers se plaignaient d'avoir les mains liées et de ne pouvoir réagir à leur guise aux attaques. Ils demandaient soit qu'« on les sorte de ce pétrin » soit qu'on les laisse riposter >.

Parmi la classe politique, les appels à un « durcissement » israélien au Liban se sont multipliés. Selon M. Itzhak Shamir, ministre des affaires étrangères, - Israël n'hésitera pas à recourir aux moyens les plus extrêmes pour protéger la vie de ses soldats ». La droite n'est pas seule à prôner des représailles. Pour M. Ben Eliezer, ancien général et l'un des meilleurs connaisseurs du Liban, aujoourd'hui affilié aux travaillistes, l'armée ne peut continuer à tomber dans des embuscades et à dire merci. Il lui faut rendre la pareille -sous peine de perdre son crédit.

#### Une guerre totale

Ces voix ont été entendues car l'armée semble bien avoir reçu carte blanche pour lancer des actions de représailles contre les villages chittes soupçonnés d'offrir à l'adversaire un asile sûr. « C'est devenu une guerre totale, indique-t-on de source militaire. Le rique de se faire de nouveaux ennemis est dérisoire puisque nous n'avons déjà plus d'amis. Quand les paysans ne pourront plus aller dans leurs champs et que les commerçants ne pourront plus ouvrir leurs boutiques, peutêtre calmeront-ils les plus extrémistes d'entre eux. >

L'opération de ratissage menée mercredi à Bazouriye, à l'est de Tyr, temoigne d'une escalade dans la répression et préfigure les futures ripostes de l'occupant. L'armée, ap-puyée par les miliciens de l'ALS, a perquisitionné à l'aube le village

Elle a rassemblé, pour interrogatoire, quelque deux cents hommes dans le préau de l'école, arrêté plusieurs dizaines de suspects, saisi des armes - mitrailleuses, roquettes antichars. - et des explosifs, et tué deux - terroristes - qui tentaient de s'échapper. Un troisième a été capturé et un quatrième, blessé, s'est rendu aux soldats de la FINUL (Force des Nations unies au Liban). Celle-ci affirme, en outre, avoir dé-

L'armée a rasé, au bulldozer, deux bâtiments qui dissimulaient des armes et une station-service d'où étaient partis, mardi, les tirs ayant tué un commandant israélien. Les Israéliens ont également passé au peigne fin le village d'Arab-Salim, où a péri le colonel Hido. Un suspect a été abattu alors qu'il prenait la fuite. On a trouvé sur lui le message suivant: Dieu me pardonne. Je suis sur le chemin du Paradis. »

#### Une revue israélienne révèle l'identité de l'officier impliqué dans le meurtre de deux terroristes palestiniens

Jérusalem (Router). – Un maga-zine israélien, Koter et Rachit, a des unités de parachutistes, consibrisé huit mois de silence en désignant nommément le commandant d'une unité d'élite de parachutistes, suspect du meurtre de deux Palestiniens qui avaient été arrêtés à la suite du détournement d'un bus dans la bande de Gaza le 12 avril 1984.

Koter et Rachit a enfreint la censure militaire en publiant en couverture une photographie du général de brigade Itzhak Mordechai, com-

#### Liban

#### LES CIRCONSTANCES DE L'ASSASSINAT DU COM-MANDANT RHODES DEMEU-RENT MYSTÉRIEUSES

Beyrouth (AFP, Reuter). - Les circonstances de l'assassinat du commandant Paul-Marie Rhodes, chef du poste d'observation français de Choucifate, tué mardi soir 19 février par des . éléments inconnus ». demeurent toujours mystérieuses.

Selon une première version rapportée de source française, sept hommes armés sont venus dans la soirée de mardi, comme cela arrive fréquemment, boire le thé avec les six observateurs au-dessus de Choucifate, localité contrôlée par les milices du Parti socialiste progressiste de M. Walid Journblatt.

Vers 22 h 30 (h. loc.), les visiteurs ont quitté les lieux et le commandant Rhodes les a accompagnés à l'extérieur. Quelques minutes plus tard, le commandant Rhodes criait par la porte de l'habitation : « Tiens, ils reviennent, il ont du oublier un chargeur. » Aussitôt, un homme, le visage reconvert d'une cagoule, et quatre des personnes que venaient d'accueillir les Français ont fait irruption dans la pièce, ramassant les armes, tirant une balle dans le plafond avant de sortir et d'assassiner le commandant Rhodes sur le perron

du poste.

Le récit des miliciens du PSP de Choneifate aux journalistes diffère sur les circonstances de l'assassinat. Selon oux, après avoir bu le thé avec les observateurs français, cinq hommes masqués sont revenus au poste d'observation et ont abattu un chien de garde, à quelques mètres du logis des Français. Le commandant Rhodes est alors, selon eux, sorti, une grenade à la main, et il a été abattu. Les hommes masqués ont ensuite pris trois pistolets appar-tenant aux observateurs français

avant de s'enfuir. Mercredi après-midi, les cinq officiers français du poste, qui ont re-fusé obstinément de répondre aux questions des journalistes, ont été évacués vers Beyrouth, et leur poste d'observation - un des trois se tronvant dans la montagne libanaise – a

avec soin, maison par maison.

couvert le corps d'un adolescent.

La maiorité des attaques contre Tsahal ont lieu autour d'une dizaine de localités chiites, à l'est de Tyr, et près de Nabatiyeh. Le public israélien s'est familiarisé, la télévision aidant, avec les noms de ces - villages de la haine - d'où partent la plupart des atttentats mortels: Asichiye, Arab-Salim, Bazourych, Burj-Rahhal, Marakeh, Rihane. L'armée entend désormais y multiplier, en cas de besom, les quadrillages, couvre-feux et arrestations préventives. Elle n'hésitera plus à pénétrer

taire israélien.

Le directeur du journal, M. Tom Segey, a déclaré à Reuter qu'il avait décidé d'enfreindre la censure militaire parce qu'il pensait que le ministre israélien de la défense essayait .d'étouffer l'affaire. Les deux Palesmando de quatre hommes qui avaient pris en otage les passagers d'un bus israélien dans la bande de Gaza. Deux d'entre eux avaient été més lors de l'assant donné à l'aube du 13 avril par les soldats israéliens.

déré comme un des éléments les plus

brillants du commandement mili-

Une enquête officielle du ministère de la défense avait conclu en mai dernier que les deux autres Palestiniens avaient été battus à mort peu de temps après leur capture (le Monde du 30 mai 1984). L'en-quête ne précisait toutefois pas les noms des responsables de cette action. Les censeurs militaires israé-liens avaient interdit la publication du nom du général Mordechai, alors que de nombreux journalistes l'avaient vu et photographié au moment où il emmenait un des prisonservi de caches d'armes.

La valnérabilité de sa nouvelle ligne de défense - au cœur du pays chiite - compliquera sa tâche. les soldats s'aperçoivent jour après jour que cette ligne intermédiaire ne répond à aucun souci militaire. C'est une « ligne politique », concédée au Likoud par des dirigeants travaillistes soucieux de ne pas offenser leur partenaire gouvernemental en décrétant un repli du Liban d'une seale traite.

Israël peut-il maintenant, pour limiter ses pertes, accélérer le monve-ment? La question sera débattue en cabinet restreint dès ce week-end à Jérusalem après le retour du premier ministre, M. Shimon Pérès, Le ministre de la défense, M. Itzhak Rabin souhaite raccourcir les délais. La deuxième phase du retrait pour-rait s'achever fin avril et la dermière en août. Certains se montrent plus impatients. - Oublions ces étapes, écrit le Yediot Ahronot. Nous devons rapatrier nos soldats tout de suite »

Pour les partisans d'un repli immédiat, mieux vaudrait sauter les étapes et consolider, dès maintenant, les désenses frontalières. D'autant que Tsahal, ajoutent-ils, aurait les mains plus libres, une fois rentrée au pays, pour lancer des opérations éclair si les extrémistes chiites choisissaient de porter la lutte sur le sol israélien, comme beaucoup le craignent ici. M. Rabin ayant exclu « un quatrième hiver au Liban». Haoretz lui répond qu'- un quatrième été est déjà de trop ».

Un retrait hâtif souilèverait des problèmes logistiques. Les rigueurs de l'hiver dans la Bekaa et sur le mont Barouk enneigé empêchent l'évacuation, avant un bon mois, du matériel lourd et de l'équipement électronique installés face aux lignes syriennes. Faut-il, comme le demasdent certains, se résigner à les détraire sur place pour épargner de précieuses vies ?

Tout se passe aujourd'hui comme si le gouvernement israélien était emporté par la dynamique du retrait qu'il a mise en branle. Celle-ci a accru l'audace des Chiites, attisé l'impatience de l'opinion et rendu cha-que mort plus dérisoire. Après avoir éu le courage de commencer à se dépêtrer du bourbier libanais, le pouvoir court le risque, par un étrange paradoxe, de se faire bientôt reprocher son attentisme.

JEAN-PIERRE LANGELLIER.

#### MALGRÉ L'« APPROBATION » DE L'ACCORD HUSSEIN-ARAFAT PAR L'OLP

#### Les divergences entre Jordaniens et Palestiniens demeurent profondes

Les échanges soviéto-américains sur le Proche-Orient out pris fin à Vienne le mercredi 20 février. An total, mardi et mercredi, les conversations entre MM. Richard Murphy et Vladimir Poliakov ont duré plus de dix heures. Les deux diplomates se seraient mis d'accord pour reprendre leurs entretiens, à une date indéterminée, et les étendre à d'autres conflits que celui qui oppose les Israélieus aux Arabes, notumment à la guerre du Golfe et à l'Afghanistan.

D'autre part, M. Shimon Pérès, le président du conseil israélien, qui termine ce jeudi 21 février une visite de deux jours en Roumanie — où il s'est entretenn notamment avec le président Ceausescu, - a

Tunis. - Il aura fallu quarantehuit beures au comité exécutif de l'OLP pour approuver le «projet» d'accord jordano-palestimen conclu le 11 février à Amman. Apparemment, M. Yasser Arafat est parvenu à circonscrire la grogne suscitée par les récentes déclarations des dirigeants jordaniens relatives à certaines clauses de cet accord anjourd'hui présenté par la partie palestinienne comme un «projet», - dont la teneur n'a toujours pas été rendue publique.

A la lecture du communiqué publié le mercredi 20 février par l'agence Wafa, il n'en est pas moins évident que le président de l'OLP a du vaincre de sérieuses réticences. Ce texte est, certes, moins vague que le premier commentaire palestinien diffusé voici une semaine (le Monde daté 17-18 février), mais ses ambiguités demeurent grandes. L'objectif essentiel de ses rédacteurs, semble-t-il, a été de fixer le cadre et surtout les limites de l'accord jordano-palestinien, en rappelant fermement les principes foudamentaux que la direction de POLP s'engage à ne pas transgresser. Ce faisant, le communiqué de l'exécutif est loin d'apparaître en parfaite conformité avèc la lecture que les dirigeants jordaniens ont donnée à deux reprises au moins par la voix du premier ministre, M. Obeidat, de la « formule

Au-delà des attendus dextinés. comme souvent en pareille circonstance, à « ménager la chèvre et le chou » (références aux légalités

d'action commune » d'Amman.

déclaré : « Je suis prêt à me rendre en personne à Annan pour parler de paix (...). Je suis sûr aussi qu'Israël aimerait que le roi Hussein vienne à Jérusalem et qu'il dise ce qu'il pease. »

Le souverain jordanien, pour sa part, attend que les dirigeauts de l'OLP se déterminent clairement sur l'accord qu'il a conclu avec M. Yasser Arafat. Le directeur de son cabinet, M. Marwan Gassem, a d'autre part été reça, mercredi 20 février, par le président Mitterrand, auquel il a fait part des « récents développements intervenus au Proche-Orient au cours des six derniers mois, depuis le mois de septembre jusqu'à la semaine dernière ».

#### De notre correspondant

palestinienne, arabe et onusienne), les contradictions entre les interprétations palestinienne et jordanienne semblent patentes sur au moins trois

1) Après avoir rejeté les accords de Camp David et le plan Reagan, le communiqué récuse catégoriquement la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui « ne constitue pas une base valable pour une solution juste garantissant les cutif réaffirme son resus de « tout droits nationaux du peuple palesti-

Or, pour la Jordanie, la résolution 242 fait partie intégrante de la « légalité onusienne », à laquelle se réfère paradoxalement l'exécutif de l'OLP dans un autre paragraphe de son communiqué.

#### ou « délégation commune » ?

2) Le rappel du droit des Palestiniens à l'identification de « leur propre Etat sur le territoire national » est apparemment destiné à expliciter la nature du processus conduisant à la création d'une confédération jordano-palestinienne. Et sur ce point aussi, les versions jordanienne et palestinienne ne convergent guère: autodétermination pour un Etat indépendant appelé à s'unir ultérieurement au royaume hachémite, comme le confirme l'exécutif de l'OLP, ou autodétermination « dans le cadre d'une confédération > en fonction de « relations privilégiées entre les peuples jordanien et palestinien -, ainsi que l'avance Amman.

3) Si la proposition d'une « conférence internationale sur le Proche-Orient associant les membres permanents du Conseil de sécurité et toutes les parties arabes concernées - recueille l'assentiment des Jordaniens et des Palestiniens, la nature de la représentation de l'OLP pose à l'évidence problème.

En effet, le communiqué de l'exéque les Palestiniens seraient appelés à accorder à une autre partie arabe. ainsi que de toute forme d' « association - avec quiconque dans l'éventualité de pourparlers de paix. C'est que l'OLP entend participer à la conférence internationale ainsi envisagée en sa qualité de « représentant unique et légitime du peuple palestinien et sur un pied d'égalité avec les autres parties concernées par le conflit. En revanche, du côté d'Amman, les choses ne sont pas si simples et l'on s'en tient à la formule d'une « délégation com-mune », même si l'on ajoute que « l'OLP y participera sur un pied d'égalité avec la Jordanie ».

Reste à savoir à présent dans quelle mesure les concessions que M. Arafat a été obligé de faire ne risquent pas d'être mises à profit pour enrayer l'initiative diplomatique que les dirigeants jordaniens et hui-même ont engagée avec le sou-tien de Ryad et du Caire, alors que le roi Falid était reçu par le prési-dent Reagan et que M. Moubarak s'apprête à se rendre à Washington.

MICHEL DEURÉ.

### REÇU A L'ÉLYSÉE

#### Le patriarche melkite invite à nouveau M. Mitterrand

à « ne pas laisser tomber le Liban »

l'Eglise melkite (appelée aussi grecque-catholique, car de rite by-zantin et unie à Rome, mais arabophone), effectue un bref séjour en France (le Monde du 19 février). Il a été reçu mardi 19 février, durant une demi-heure, par le président de la République. Le patriarche, un peu surpris par les égards dont il a été entouré (la garde républicaine hui a rendu les honneurs à l'Elysée),

#### niers à l'écart du bus.

A TRAVERS LE MONDE

#### Chili

 UNE TRENTAINE DE MANI-FESTANTS INTERPELLÉS PRES DE L'AMBASSADE AMÉRICAINE. - La police chilienne a înterpellé, le mercredi 20 février à Santiago, une tren-taine de femmes qui se rendaient à l'ambassade des Etats-Unis pour tenter d'y rencontrer le secrétaire d'Etat adjoint pour les affaires interaméricaines, Langhorne Motley. Elles avaient l'intention de demander au responsable américain d'intervenir anprès des autorités chiliennes pour obtenir la libération de leurs maris ou de proches parents relé-gués depuis plus de trois mois dans le village côtier de Pisagua, à 2 100 kilomètres au nord de Santiago. - (AFP.)

#### Pakistan .

NOUVEAU BILAN DES AR-RESTATIONS. - Plus de six cent cinquante personnes ont été arrêtées au cours des quatre der-niers jours à Karachi, « à titre préventif », afin d'assurer la tranquillité publique au cours des élections des 25 et 28 février, a rapporté le jeudi 21 février le quotidien pakistanais Dawn. Selon le journal, qui cite la police locale, la plupart des personnes

nace pour l'ordre public », aux yeux des autorités militaires. Ces arrestations préventives s'ajoutent à l'emprisonnement ou à la mise en résidence surveillée, à travers le pays, de tous les chefs de l'opposition et de quelque cinq cents partisans du boycottage du scrutin. - (APP.)

#### Vietnam

• M. MAI VAN HANH EN MAUVAISE SANTÉ. - Pour la première fois depuis qu'il a quitté la France, en août 1984, M. Mai Van Hanh, emprisonné à perpétuité au Vietnam pour espionnag (le Monde du 4 janvier), a donné à sa famille de ses nouvelles. Il se dit « très malade » et réclame des médicaments, dans une courte lettre datée du 1er février et adressée à sa femme et à ses deux filles qui habitent près de Cames. Condanné à mort en décembre, avec quatre autres personnes accusées d'espionnage par les autorités vietnamiennes, ce pi-lote de cinquante six ans avait été gracié le 3 janvier ainsi qu'un autre condamné. « Mon père souf-fre d'un ulcère à l'estomac ». a précisé sa fille Sophie, avant d'ajouter: « Dans sa lettre, rédigée d'une écriture un peu trem-blante mais qui est bien la sienne, il précise qu'il n'a jamais été torturé ni maltraité, et qu'on l'a changé de prison afin qu'il solt mieux soigné.»

Sa Béatimde Maximos V, chef de a renouvelé à M. Mitterrand la de mande pressante qu'il lui avait adressée lors de son voyage officiel à Damas, l'an passé, « de ne pas lais-ser tomber le Liban ».

Le président français lui aurait répondu: « Mais vous avez la Sy-rie! » Maximos V estime: « La France pense que la Syrie peut sauver le Liban. » Aux yeux du patriar-che, « si la Syrie en a la force suffisante, il faut qu'elle agisse sans tarder au Liban. La France pourtarder du Liodn. La France pour-rait, de son côté, aider ce pays, au moins par des prêts, dans la nou-velle guerre économique et finan-cière à laquelle il est confronté. En tout état de cause, Maximos V estime que « le président Assad est une bénédiction pour la Syrie».

Le patriarche nous a, d'autre part, révélé que le pape Jean-Paul II, s'entretenant au Vatican, en avril 1984, avec plusieurs chefs d'Eglises orientales unies à Rome, leur avait déclaré : - Je veux venir au Liban! Les questions de sécurité ne m'importent pas. Même à Rome je ne suis pas en sécurité. » Mais Maximos V et ses pairs ont demandé au Saint-Père « de renoncer provisoirement à son projet » en dépit du vœu de nombreux chrétiens libanais d'accueillir le pape dans ieur pays.

Le guide spirituel, depuis 1967, du million et demi de melkites (près des deux tiers d'entre eux ont maintenant émigré, notamment aux Amériques) a sa résidence officielle principale à Damas; mais il passe une partie de l'année au Liban, pays dont il a la nationalité et où se trou-vent nombre de ses fidèles. Il nous a vent nombre de ses fidèles. Il nous a indiqué que ni ini-même ni un de ses représentants n'avait pu encore obtenir l'autorisation, depuis les événements de septembre 1983, de se rendre dans le Chouf, où le siège melkite d'Ain-Traz, établi depuis 1802, a été incendié par des miliciens druzes. « D'après nos informations, diril, tout a été perdu à Ain-Traz, notamment nos archives. Traz, notamment nos archives. Mais il y a plus grave encore: nos seize villages melkites du Chouf om

J.-P. PÉRONCEL-HUGOZ.



#### URSS

### M. Gorbatchev a prononcé un «discours électoral» à la fois prudent et « moderne »

Moscou. - M. Mikhael Gorbatchev, numéro deux du parti et danphin présumé, a prononcé, mercredi 20 février, un « discours électoral » à la fois prudent dans sa forme et relativement «moderne» sur le fond. Il était l'un des derniers orateurs à s'exprimer avant les élections des soviets locaux et républicains (ceux des quinze républiques fédérées) du dimanche 24 février. On attendait encore, pour ce jeudi après-midi, M. Tikhonov, chef du gouverne-ment. Quant à M. Tchernenko, qui semble toujours incapable d'appe-raître, il tiendrait lui aussi, vendredi, son «meeting électoral», mais un discours scrait lu en son nom par une

M. Gorbatchev a eu droit, pour sa part, à la salle des colonnes de la Maison des syndicats.

Le benjamin du bureau politique s'est livré en préambule à un éloge plus mesuré que d'autres « candi-dats » (tel M. Viktor Grichine, pre-mier secrétaire du parti pour la ville de Moseon) du secrétaire général.
Celui-ci est, selon M. Gorbatchev,
« perspicace », « réaliste » et « exigeant ». Il est naturellement aussi un « dirigeant de type léniniste dévoué à la cause de la paix et du communisme ». « Constantin Ousti-novitch m'a demandé de vous remercier pour la confiance [que vous lui avez témoignée en le por-tant candidat] et de vous transmettre ses salutations cordiales », a

Le successeur potentiel de M. Tcherneuko a surtout parlé de politique intérieure. Il a évoqué « deux programmes de grande envergure en vole de réalisation ». Celui concernant l'agriculture, auquel il avait consacré une grande partie de son activité dans les dernières années de Brejnev et l'unique année d'Andropov, et le « programme énergétique », dont on ne savait pas jusqu'ici qu'il s'occupait.

Il a aussi mis l'accent sur l'agriculture. « Les premiers résultats du programme alimentaire sont rassuants. Le volume annuel moyen de la production globale de l'agriculture en 1984 a augmenté de 9% par rapport aux deux années précé-dentes. L'essor de l'élevage et de plexe agro-industriel se dessine aussi », a-t-il affirmé. Le « pro-gramme alimentaire » avait été De notre correspondant

pour l'ensemble de l'URSS le Is janvier 1983. M. Gorbatchev continue à superviser ce secteur, at-on appris mercredi 20 février à Moscou, de source soviétique « informée ». La tâche de suivre au jour le jour les problèmes agricoles incomberait cependant à M. Yegor Ligatchev, secrétaire du comité cen-tral. M. Ligatchev était entré au secrétariat en décembre 1983, alors que M. Gorbatchev assurait — déjà — une sorte d'« intérim » de fait de Iouri Andropov, gravement handi-capé par la maladie.

En politique étrangère, M. Gorbatchev a apporté quelques nuances, même s'il s'est contenté de répéter, en termes il est vrai nettement plus mesurés que d'autres responsables soviétiques, les arguments habituels à propos des prochaines négociations de Genève sur les armes nucléaires et spatiales. On remarquera notam-

ment son refus de faire de Washington l'unique interlocuteur «privilégié» de Moscou, « Tout en attachant une grande importance à la normalisation des relations avec les Etats-Unis, aux négociations honnêtes avec eux sur tous les problèmes actuels de la vie internationale, nous n'oublions pas que le monde ne se limite pas à ce pays, qu'il est beaucoup plus grand....., a déclaré M. Gorbatchev. Cette attitude tranche avec celle de M. Gromyko, préoccupé surtout par les rapports soviéto-américains et qui ne s'intéresse généralemnt à l'Europe occidentale qu'à travers cette opti-que. Le prochain voyage du ministre soviétique des affaires étrangères en Italie et en Espagne pourrait appor-ter quelques indications à ce sujet, sque celui-ci devrait s'achever peu de temps avant le début des négociations de Genève, prévu pour le 12 mars prochain.

DOMINIQUE DHOMBRES.

#### Grande-Bretagne

#### La médiation de la confédération syndicale dans la grève des mineurs a échoué

De notre correspondant

Londres. - En dépit des efforts répétés et exceptionnels des dirigeants de la confédération des syndicats britanniques (TUC), la pers-pective d'une reprise des négociations entre la direction des charbonnages et le syndicat des mineurs paraît plus lointaine que jamais, alors que la grève va bientôt entrer dans sa seconde année.

Dans la soirée du mercredi 20 février, les membres de l'exécutif de l'Union nationale des mineurs (NUM) ont rejeté de la manière la plus nette les « ultimes » proposi-tions formulées par le National Coal Board (NCB), l'administration des bouillères, et qui avaient été trans-miscs par le secrétaire général du TUC, M. Norman Willis.

Pour le dirigeant de la centrale syndicale, c'est un échec pénible, car il avait pris des risques très importants. Non seulement, en effet, M. Willis s'était posé en intermédiaire entre la NUM (l'une des principales organisations du TUC) et le patronat; mais encore il avait fait appel au gouvernement pour que ce dernier intervienne directement. Or décidé en mai 1982 et a pris effet | il s'avère aujourd'hui que l'entrevue

qu'il a eue le 19 février avec M. Thatcher – la première depuis le début de la grève, en mars 1984, n'a servi à rien. Au contraire, disent la plupart des responsables du syndi-cat des mineurs, la position de la direction des charbonnages est encore plus dure qu'avant.

Alors que l'on devinait, les jours précédents, des hésitations, ou des divergences, de plus en plus impor-tantes autour de M. Scargill, les vingt-six membres de l'exécutif national de la NUM ont été unanimes pour déclarer « tout à fait inacceptable » le projet de protocole d'accord élaboré par le NCB. Après sa rencontre avec M= Thatcher, suivie de plusieurs entretiens avec le ministre de l'énergie, M. Peter Wal-ker, M. Willis avait pourtant obtenu que le NCB modifie la première monture de son texte, rejeté la semaine dernière par le syndicat des mineurs. L'un des membres de l'exé-cutif de la NUM, qui semblait l'un des plus disposés à croire M. Willis quand il affirmait que le «fossé» n'était plus si grand et que l'on était près de trouver une formulation satisfaisante pour les deux parties, a déclaré mercredi soir avec colère : La nouvelle version est pire que la

La direction des charbonnages maintenu son exigence principale, en demandant qu'avant toute véritable négociation le syndicat lui reconnaisse formellement « le devoir de diriger l'industrie » des houillères c'est à dire la possibilité de fermer des puits jugés «économiquement non rentables» sans consultation

Dans l'impasse, la NUM va devoir se prononcer sur la prolonga tion de la grève, alors que, selon le gouvernement, 46,5 % des mineurs sont revenus à leur poste (on ne l'ont jamais quitté, comme c'est le cas dans le Nottinghamshire).

Le nombre des mineurs reprenant le travail avait nettement diminué ces deux dernières semaines en raison de l'espoir d'un règlement négocié que faisaient naître les démar-ches du TUC. Pourtant, la direction des charbonnages table, pour les semaines à venir, sur un nouvel effritement du mouvement de grève. Le NCB estime que la barre des 50 % de mineurs au travail pourrait être franchie prochainement, ce qui consacrerait la défaite de M. Scar-

FRANCIS CORNU.

#### LE PROCÈS DE LA CAMORRA A NAPLES

### Des hommes d'affaires, des maîtres-chanteurs, d'anciens terroristes, des lampistes....

procès qui s'est ouvert récemment à Naples dans le gymnase de le prison de Poggioreale, trans-formé pour l'occasion en salle d'audience, a, depuis le mercredi 20 février, son accusé vedette : M. Enzo Tortora, célèbre présen M. Erzo Tortora, célèbre présen-tateur de la télévision italienne et député européen du Parti radical. Pull-over bleu et écharpe rouge, en homme rompu aux prestations en public. M. Tortora a assisté mercredi, impassible, à la joute entre see trois défenseurs et le ministère public. Les premiers fai-saient valoir que la principale accusation pesant contre M. Tortora (trafic de drogue) avait trait à des événements survenus à Milan et ne pouvait pas par conséquent être jugée à Naples. Le tribunal en a décidé autre-

ment, et ce personnage bien connu des téléspectateurs italiens sera donc jugé en même temps que les six cent quarante sociaés du procès de Naples, parmi les-quels les « repentis » qui l'ont ac-cues et un échamillon complet de la malavita napolitaine : du lampiste (petit voleur et trafiquant de quartier) au Gotha de la Camorra, en passent par des hommes d'af-faires véreux, des maîtres chanteurs, deux anciens terroristes, une bonne sœur et un prêtre.

M. Tortora, arrêté en juin 1983, a été remis en liberté après son élection eu Parlement euro-péan. Il comparaît, à partir de ce jeudi, avec le premier groupe des accusés - deux cent cinquantequatre personnes réparties dans une vingtaine de cages aux barresux blancs occupant touts la longueur (70 mètres environ) de la salle d'audience. Une bonne partie de cas accusés sont dé-tenus dans la prison même, un bâtiment vieux d'un siècle, conçu pour mille cinq cents détenus mais qui en abrite actuellement deux mille cinq cents, et que nous avons visité en compagnie de M. Marco Pannella, député euro-péen du Parti radical.

#### Founties au coros

ils sont quinze à vingt dans des cellules dont les plus grandes ne dépassent guère 30 mètres carrés. Sur les montants des lits superposés sèchent du linge et des serviettes. Les détenus sont vertes, « sinon on ne peut pas respirer ». Il n'y a pas de chauf-fage. En ce mois de février, à Na-

Madrid. - L'ETA-militaire a

revendiqué, le mercrodi 20 février, l'assassinat, commis la veille, de Ricardo Tejero, directeur général et

numéro deux de la Banque centrale, le principal établissement financier

privé d'Espagne (le Monde du 20 février). D'autre part, le minis-tère de l'intérieur a confirmé, dans

la soirée de mercredi. l'arrestation d'un membre de l'ETA soupçonné

de faire partie du groupe responsa-ble de l'attentat. Il s'agit de

M. Venancio Sebastian Horcajo. Ce

M. venancio Sconsular francis. Con dernier, alors réfugié au nord des Pyrénées, avait été expulsé en avril 1984, vers le Venezhela, par les autorités françaises après avoir été

De notre correspondant

ples, le thermomètre descend la nuit à près de zéro. Les détenus doivent se lever entre 4 et 6 heures du matin : « Nous sommes jusqu'à vingt à utiliser un seul lavabo et une seule toilette », epliquent-ils. A 6 h 30 a lieu une pramière

fouille au corps par les gerdiens. A 7 heures, les carabiniers vien-nent les prendre en charge. Il est procédé à une nouvelle inspec-tion, cette fois dans le couloir : pantaion sur les chauseures, dans es courants d'air, les détenus subissent une nouvelle fouille au corps. Petit, l'air chétif, G.S... a sociante-deux ans, un cedeme au poumon, casier judicieire vierge. Un « repenti » l'accuse. Il a été arrêté en juin 1983 : « C'est une honte de nous traiter ainsi dans ce froid », dit-il.

#### « Pour le droit d'embrasser nos enfants »

conduits dans les cages du tribunal, garnies da gradins en béton. Mais l'audience ne commence guère avant 10 ou 11 heures. Lorsqu'ils retoument dans leur cellule, vers 4 heures de l'aprèsmidi, le repas de midi qui les at-tend a eu le temps de refroidir. A 18 h 30 est servi le dîner, « une soupe et des pommes de terre ». Les radicaux ont annoncé leur intention d'interpeller le gouverne-ment sur les conditions de désen-

Dans un autre pavillon se trouvent bon nombre de personnes arrêtées, elles, le 16 mars 1984. lors de la seconde grand opéracontre les membres de la Nuova Famiglia), en attente de leur procès. La plupart ont été apprénendées à la suite de dénonciations de « recentis » et n'ont yu le magistrat qu'une ou deux fois

Cellule 31, C.M..., quarantecinq ans, marchand de voitures; déjà arrêté deux fois pour conduite sans permis, est pour sa part à Poggioreale depuis quatorze mois. Il est accusé de participation à association de malfaiteurs : « J'ai vu le magistrat une soule fois », dit-il. Coux qui ont une famille se plaignent : c On n'a pas le droit d'embresser nos enfants. » Par mesure de sécurité et

sonnel pour fouiller les enfa on ne leur permet per d'appro-cher leurs parents détenus : le pourraient cacher aur eux des ermes « C'est un problème, sd-met le chef des gardiens, mais nous n'avons pas assaz de par-sonnel qualifié pour ce travail déli-cet, la fouille d'un aniant, ni les appareils détecteurs néces

saires. > Grosses chaussattes, cachenez autour du cou, P.V... a quarante-huit ans. Jamais condamné. Arrêté le 18 mas 1984; il a lui aussi vu une fois le magistrat, qui lui a signifié qu'un « repenti » l'avait reconnu. Il n'avait jamais entendu le nons de cellui coi l'accuse. La cellule pe fait guère plus de 2,50 m sur 2 mètres. Mais trois détenus y sont enfermés : « Si on n'est pas on ne peut per bouger. Et puis il y a le froid, l'absence de couvertures. M. Pannella, aidez-nous. > Le député passe de cellule en cellule, serrant des mains, posant des questions. Cellule 29. S.D...

a une hemie qu'il exhibe. Depuis plusieurs jours il a demandé à voir le médecin. Trapu, F.G... a une personnalité pour le moins affirmée : « Des monstres, les camor-ristes ? Il faudrait savoir qui les a créés, ces monstres. » Il est passé de la résidence surveillée à la pri-son en mars 1984. Il dénonce les sévices corporels dont sont vic-times les détenus de la part des gardiens: «Je n'en ai pas vus, mais on entend souvent des cris. Je m'y connais et on ne peut pas se tromper. » Les «ratonnades» ont été un

grave problème des prisons ita-sennes, notammment du temps saient la loi dans les pénitenciers. Selon M. Pannella, «la situation s'est incontestablement amélioréa, mais il reste des scories, de vieilles habitudes chez certains gardiens ». Le Parti radical, qui a joué un rôle important dans les dénonciations de ces sévices, a eu aussi une action de réhabilitadiens de prison. Les détenus qui parlent de mauvais traitements -ils sont relativement peu nomd'actions individuelles de certains gardiens, ne relevant en rien

PHILIPPE PONS.

effective des syndicats.

#### Espagne

#### APRÈS L'ASSASSINAT D'UN DIRECTEUR DE BANQUE

#### La police a arrêté un Basque de l'ETA que la France avait expulsé en 1984 vers le Venezuela

De notre correspondant

appréhendé à Saint-Jean-de-Luz (le Monde daté 29-30 avril 1984). Selon la police de Madrid, il serait rentré clandestinement en territoire espagnol en novembre dernier. C'est la première fois qu'un mem-

bre de l'ETA, expulsé par Paris vers un pays tiers, est arrêté en Espagne. Cette affaire risque, évidemment, de provoquer une polémique sur l'effi-cacité de la politique française d'expulsion d'activistes basques vers d'autres continents - et cela alors que le gouvernement de Madrid semblait avoir implicitement renoncé à demander à Paris, pour le moment au moins, de nouvelles

Avec l'assassinat de Ricardo Tejero, l'ETA s'en est prise, pour la

première fois, à un dirigeant important du secteur financier. A plusieurs reprises, les principales banques espagnoles ont reçu des lettres de l'organisation terroriste leur enjoignant de payer l'« impôt révo-lutionnaire ». Elles s'y sont appa-remment toujours refusées. Les prin-cipaux dirigeants du secteur ont déjà affirmé que l'attentat contre le directeur général de la Banque contrale ne les serait pas changer d'avis. Il semble que l'ETA, qui retient également en otage depuis plus d'un mois un industriel basque, M. Angel Urteaga, connaît actuellement de sérieuses difficultés financières et veut accentuer sa pression, par tous

#### Madrid n'avait pas demandé son extradition,

ies moyens.

souligne-t-on à Paris

Paris ne s'estima pas responsable des agissements de M. Horcajo depuis son expulsion de France en avril 1984. Tel était le point de vue exprimé officieusement à Paris, jeudi 21 février au matin, après l'annonce de l'arrestation de celui-ci à Madrid.

On précisait également qu'après son interpellation, en février 1984, sa condamnation en France à neuf mois d'emprisonnement dont six avec sursis, M. Horcajo avait été expulsé sans que l'Espagne ait

La réapparition sur le territoire espagnol de M. Horcajo n'est pas vraiment une surprise. La soupcon était né rapidement, après les pre-mières expulsions de 1984, y compris dans certains milieux officiels français favorables à l'extradition de réfugiés basques «à problèmes», que des exilés pourraient rapidement rentrer en Europe. Dans le cas du Venezuela, la «tentation» pouvait être forte, compte tenu de l'existence d'une importante communauté besque assez favorable aux thèses

A la différence de M. Horcajo, au Venezuela, d'autres expulsés font l'objet d'une surveillance étroite dans les pays où ils ont été envoyés. C'est le cas de M. Eugenio Etxeveste Arizguren, dit « Antxon », considéré comme un des principaux dirigeants de l'ETA militaire et expulsé en République dominicaine en août 1984.

Vingt-huit autres séparatistes basques espagnols ont été expulsés de France depuis le 1ª janvier 1984 : seize au Panama, huit au Venezuela, et quatre au Togo. La France s'apprêterait, en outre, à en expulse deux autres au Cap-Vert, dont M. Tomas Linaza Echeverria. Celui-ci est actuellement assigné à résidence dens le Pas-de-Calais. La France

## **ASIE**

#### Afghanistan

#### UN DES CHEFS DE LA RÉSIS-TANCE LANCE UN APPEL PRESSANT A L'AIDE OCCI-DENTALE

De passage à Paris, où il a été reçu au Quai d'Orsay, l'un des chefs de la résistance afghane a lancé un appei pressant aux Occidentaux en faveur d'une aide « concrète » aux résistants, notaument dans le domaine militaire. Le «commandant» Abdul Haq, responsable pour la ré-gion de Kaboul du mouvement Hezb-E-Islami de M. Younis Khales, a déclaré, mercredi 20 février, au cours d'une conférence de presse, que «l'escalade militaire (soviétique) en Afghanistan a atteint un tel degré qu'il sera mainte-nant difficile de résister -. « Je ne sais pas combien de temps nous pourrons encore lutter dans les conditions actuelles, sans armes modernes antiaériennes et anti-

chars », a-t-il précisé. M. Abdul Haq, venu en France à l'occasion du jumelage entre la ville d'Antony (dont le maire est M. Patrick Devedjian, RPR) et celle de Pagman (située à 15 kilomètres de Kaboul), a également déclaré que, en l'espace de cinq ans, l'Occident n'avait « pas fait grand-chose » pour aider la résistance alghane; il s'est montré sceptique sur la possibilité d'un renforcement de l'aide occidentale. Il a également indiqué qu'une « certaine unité » s'était réalisée entre les groupes de résistants, même quand « des mésententes tournaient.

parfois, à de petites batailles ». D'autre part, Kaboul a officiellement confirmé, mercredi, la mort, le 14 décembre, d'un chef important de la résistance, connu sous le nom de Zabi Ullah (le Monde du 29 janvier). De son vrai nom Abdul Kader, il avait été l'un des chess des Moudjahidine du Jamiat-E-Islami, basé à Peshawar, et son mouvement avait annoncé qu'il avait été tué lors d'une opération montée par la Khad (police secrète de Kaboul). -

#### Cambodge

#### **NOUVEL INCIDENT MILITAIRE** SUR LA FRONTIÈRE AVEC LA THAILANDE

Un officier thallandais a été tué et deux soldats grièvement blessés au cours d'un nouvel accrochage, mercredi 20 février, avec des forces vietnamiemes qui tentaient d'occuper une colline du côté thaflandais de la frontière avec le Cambodge, a-t-on annoncé, jeudi, de source militaire à Bangkok. Les Vietnamiens auraient notamment procédé, selon les mêmes sources, à de violents tirs d'artillerie dans le secteur afin de stopper une contre-attaque des Khmers rouges, à une douzaine de kilomètres au sud de la ville thaffandaise d'Aranyaprathet, située sur la frontière avec le Cambodge.

De violents combats opposent, en effet, dans ce secteur, depuis la chute de Phnom-Malai entre les mains des Vietnamiens, les Khmers rouges aux forces de Hanoi. Ces dernières tentent de s'assurer le contrôle d'une bande de huit kilomètres, située sur la frontière. Phnom-Penh a accusé, mercredi, Bangkok de - jouer avec le feu - en acceptant de donner refuge aux maquisards cambodgiens, ce que la Thallande dément énergiquement. Le Cambodge, a ajouté l'agence de presse de Phnom-Penh, « na peut tolèrer l'utilisation du territoire thailandais comme un sanctuaire - par la résistance khmère.

De son côté, l'ONU a fait savoir que les combats en cours sur la frontière khméro-thallandaise causent de graves difficultés aux opérations humanitaires dans la région - près de deux cent cinquante mille civils cambodgiens, qui vivaient dans les zones contrôlées apparavant par la résistance cambodgienne, ayant du être évacués dans des camps de for-tunc en Thallande. Trente mille villageois thallandais scraient également affectés par les combats. -(AFP, Reuter, UPL)

### Vatican

### La première grève générale ?

Cité du Vetican, (AFP). — Le Syndicat des personnels du Vati-can franchira-t-il le Rubicon ? La première grève générale de l'Etat pontifical pourrait avoir lieu mardi prochain 26 février.

Ce jour-là, l'Osservatore romano ne sera pas publié, Radio-Vatican restera silencieuse, les portes des musées resteront fermées ainsi que celles de la poste centrale, de la librairie, du supermarché et du parc automobile. Les jardins du Vaticen et la ruelle de la cité Léonine ne seront pas balayés, l'unique pomos à essence sera « sèche ». Seuls les services essentiels

seront assurés : un médecin veiliers au poste de secours et un sapeur-pompier répondra aux éventuels appeis d'urgence, Le pape, les cardinaux et les autres prélats ne risquent toute-

fois pas de rester sans eau, sans

chauffage et sans lumière : ce sont des services que le Seint-Siège achète directement à l'Italie ; il n'a recours à sa centrale thermoélectrique au'en cas de

sion d'arrêt du travail a été prise

à l'unanimité per les cinquantecinq membres du conseil des délégués du Syndicat des per-sonnels du Vatican, né il y a quatre ans, pour représente mille sept cents employés de la papauté. Ceux-ci ont constaté, le mardi 19 février - mardi gras -que la réponse à leurs revendications était « nulle ». Ils réclament notamment l'indexation des salaires, un éventail de traitements aliant de l'équivalent d'un minimum de 5 000 F à un maximum de 8 000 F et des primes tenant compte des qualités professionnelles.

DAME

id=:ratif. o evrier. STATE OF STREET SCIENT PORTS paide pour an revolut pas le dist Share and an and inger Proction series in estanges 1147 ATE 32 ST - 274 (1144) Service Nur le 4

con systems de se and accidental B'art spiece de façon a remaine de la reprint sus amendant sourch decrement à Genéral prairi pour Washin ment pour ve de pour ment reste l'un de ses le main reste l'un de ses le main en quatre points en quatre points en quatre points en conce M. Reagan, lors de

ROGUE ET & N Le pour

side prises come armende sy rachonnelle fêt**e prod** sano e des du loyar, pade te cota et la riprod piùn bilet de 1 dollar d en Audela du symboli ibra sociale des inces A. elabraris des pays tren cerus des siecles saudune vertable gu Elventies Etats-Unis aschmerque latine conti 250.55 2 S SU1150 sur ampleur. A Martin. : Est semanes des diouses Mast un Boeing-747 d Tiegne colombienne Au State decouvers aravar pius de 1 tomana

an beires de a fleure & is Cast la trente queta Tentro ans que de 🍇 des descurente à bord care! de certe compagnie Mexique, का क DEA américain (la de amoraque est enlevé api une offre de 50 000 as en echange d'informati 'Il Dorie s disparu s. 9976re 1984 la « Sais eta est regusée dans le à Mesique : près 1000 tannes de marije Tages dans des **charre** Pedaent des milliers de as sous la menace des ans des conditions > de l'esclavage. Secon un rapport de l' mane mernational de cont a supeliants) les pred Oducteurs du monde biles de coca sont

Tale desimales dans with

Mes l'Amenque centre comment sud-américasi. Me Que en :383, 60 to s maine pure (1), reput en 32 miliards de dollars e miroduites aux Etata Andomadaire Turne (2). spanement d'Etat amér me qu'en Boisvie la pie an de cocaine a triple d maleur avec una produ ill de 15 000 ronned illes en 1985 ce qui il Half By troisieme rang Monte. la drogue con aure une ressource appe à de l'ordre de 1 million Mars aures de l'ordre de 1 Mas par an Et le epite

> emeni du goun Les douze ministres.
> Les douze ministres.
> Senté du président Ben
> mission. Le chef de 118
> de même Jour 3 la réo
> mission cabinet. Trois onnaires ont ete. end conservent et deux changent de

km<sub>e jamai</sub>quain**e re**i

Triomphe pour Margaret That-cher à Washington : c'est un Congrès debout, et admiratif, qui a applaudi, mercredi 20 février, le dis-cours que le premier ministre britannique, trente-trois ans après Winston Churchill, a eu l'honneur de prononcer devant les membres de la Chambre des représentants et du Sénat réunis, auxquels s'étaient joints de nombreux collaborateurs de M. Reagan.

aîtres-chanteurs

American de la companya de la compan

A second second

BECOME THE THE PARTY OF

Total Control of the Control of the

100 mg

A total and a second se

The state of the s

Direction of the second

Single Control of the second o

The second second version of the state of there is at the country of the A Committee of the Section

The state of Montanian and Special and the special P

to the first of promoting

a distribution of Lordman area

THE TOP OF USE WINE B

FRANCISCO CONTRACTOR METERS

್ಷರ ಗಾರ್ಡಿಕಾರ**್ ಚಿತ್ರಕ್ಷ್** 

Teacher the factor of the defend M

grender inklind des Tarenette

通 医对方反应 流性 施 零

京·李二、李二、宋年本日等

a setura eserte e a arma

To see the data instruction of the

2709 395

<u>ja</u>

المال الصيفات المناوس

TEUR DE BANCUE

34 vers le Venezuel

demandé son extradité

The was the same of the same

The state of the s

The state of the state of the state of

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

The second of th

Mary Services and Services 1 to Section of the Sectio المراجعة ا

ing the first

ne tomations

\*\*\*

19

مواهم

20 T

4

The second secon

No de l'ETA

The Contract of the Contract o

DC ·

2 2017 25 25

lampistes...

Passionnée, selon son habitude, Mare Thatcher a plaidé pour une politique de fermeté envers l'Union soviétique, qui n'exclut pas le dialogue avec Moscou, et pour la liberté économique, sans pour autant dissimuler les dangers protectionnistes que fait peser sur les échanges internationaux la force du dollar. Particulièrement remarqué a été l'appui qu'elle a apporté au programme de recherches américain pour le développement d'un système d'armes spatiales. Aucun autre chef de gouvernement occidental n'avait, jusqu'ici, approuvé de façon aussi claire l'initiative prise par le président Reagan en ce domaine.

A trois semaines de la reprise des conversations américano-soviétiques sur le désarmement à Genève, il. était important pour Washington que soit ainsi précisée la position d'un pays qui reste l'un de ses plus proches alliés. Reprenant les termes du document en quatre points mis au point avec M. Reagan, lors de sa

précédente visite à Washington, en décembre 1984, Mª Thatcher a déclaré qu'a elle soutenait fermement la décision du président de poursuivre les recherches dans le domaine de la défense contre les engins balistiques nucléaires », ajoutant même qu'elle « espérait que les scientisiques [britanniques] seraient associés à ces travaux ». Un membro de la délégation anglaise devait préciser, un peu plus tard, que cette coopération pourrait se faire de préférence entre les industries concernées des deux pays plutôt que sur la base d'un programme gouvernemental.

M<sup>m</sup> Thatcher n'en a pas moins rappelé que, à son avis, l'éventuel déploiement des systèmes défensifs dans l'espace, voire le principe d'essais de tels systèmes, devraient faire l'objet de négociations avec l'URSS, conformément au traité américano-soviétique ABM de 1972. Le ministre britannique a, d'autre part, fait litière des critiques de certains parlementaires américains qui reprochent aux Européens l'insuffisance des moyens mis en œuvre pour le renforcement de la défense classique. « Aujourd'hul, a-t-elle dit, 95 % des divisions des forces de l'alliance en Europe, 85 % des chars, 85 % des avions de combat et 75 % des navires de guerre sont fournis, manauvrés et payés par les Européens, lesquels maintiennent

plus de trois millions d'hommes sous les drapeaux. . . En pourcentage de notre population, nous maintenons le même nombre de troupes que vous en Allemagne », a-t-elle ajouté.

Mise en garde contre le protectionnisme

Abordant les questions économiques, la dame de fer n'a pas caché les préoccupations que causait à son gouvernement la hausse du dollar. Mª Thatcher a admis, certes, que la force de la devise américaine causait des • difficultés • à « certaines industries » américaines et que le niveau a trop bas - de la livre représentait un encouragement, bienvenu, pour les touristes d'outre-Atlantique à visiter la Grande-Bretagne. Elle n'en a pas moins mis en garde très vigoureusement contre la tentation protectionniste que cette situation pourrait engendrer aux Etats-Unis. Se disant « certaine » que l'administration républicaine saurait résister à de telles pressions, le premier ministre a également exprimé son soutien aux efforts de M. Reagan visant à réduire le déficit de son budget. · Aucun pays ne peut échapper aux effets [d'un tel délicit], si grande est l'influence de l'économie américaine sur nous tous ., a-t-elle déclaré. Pour en terminer sur ce

point, M= Thatcher a approuvé la demande américaine d'organiser de nouvelles négociations commerciales multilatérales, position qui est encore loin de faire l'unanimité au sein de la Communauté européenne.

Le passage le moins applaudi du discours du premier ministre britannique a sans doute été celui qu'elle a consacré à la situation en Irlande du Nord. Qualifiant les membres de l'IRA d'a ennemis de la démocratie et de la liberté ». Me Thatcher a mis en valeur la concertation existant entre son gouvernement et celui de Dublin en vue de modifier la situation. Elle a aussi rendu hommage au premier ministre irlandais, M. Garret FitzGerald, pour avoir fait adopter, mardi, une loi qui devrait priver l'IRA d'une partie de ses ressources financières. Elle a surtout saisi l'occasion pour mettre en garde les citoyens américains qui apportent une aide matérielle à l'organisation terroriste républicaine. Le sénateur Kennedy, catholique et d'origine irlandaise, n'a applaudi ce point que du bout des doigts. Environ cinq cents personnes favorables à la cause irlandaise manifestaient devant le bâtiment du Congrès aux cris de « Maggie dehors -, «l'IRA jusqu'au bout » pendant le discours de M= That-

#### A LA CONFÉRENCE SUR LE DÉSARMEMENT EN EUROPE

#### Les pays occidentaux présentent un plan d'inspection sur place des activités militaires suspectes

Stockholm (AFP). - Un projet de vérifications et d'inspections rapides et inopinées d'activités militaires terrestres en Europe a été présenté mercredi 20 février par les seize pays de l'alliance atlantique à la conférence sur le désarmement en Europe (CDE) de Stockholm.

Le projet, présenté par le représentant ture au nom des Seize, constitue le cinquième chapitre d'un ensemble de six propositions déposé il y a un an par les pays occidentaux à la CDE. Les trente-cinq participants - tous les pays européens, sauf l'Albanie, plus les Etats-Unis et le Canada - sont chargés d'élaborer d'ici à la fin de 1986 des mesures susceptibles de rétablir la confiance mutuelle et l'élimination des risques de conflit en Europe.

Selon le nouveau texte, une inspection pourrait être réclamée en cas de soupcon ou de repérage sur le territoire d'un des participants d'une activité militaire non notifiée ou jugée suspecte. L'autorisation d'entrée, de survol et d'observation aérienne ou terrestre devrait être

accordée dans les trente-six heures. Toutefois, chaque Etat ne pourrait procéder qu'à deux inspections annuelles chez l'un ou l'autre des quarante-huit heures. Les zones interdites, les bases et chantiers navals, les aérodromes militaires et les centres de recherche seraient exclus. Il est aussi prévu que les par-ticipants s'engagent à ne pas entraver . l'usage des moyens techniques nationaux », c'est-à-dire celui des satellites d'observation et des

Depuis la reprise de la CDE, le 29 janvier, les Seize ont déjà successivement présenté des propositions d'échanges d'informations sur les structures élémentaires de commandement, sur les calendriers de manœuvres, sur les notifications d'activités militaires et sur leur observation obligatoire. L'URSS e ses alliés n'ont pas encore réagi. Ils demandent que soit d'abord discuté le projet du Kremlin sur un traité de ecours à la force.

• Un émissaire français à Marrakech. - M. François de Grossouvre, conseiller du président de la République, est arrivé mardi 19 février à Marrakech, où séjourne le roi Hassan II. Cette visite survient trois jours après la rencontre entre le roi Hassan II et le ministre participants. La durée de chacune d'elles ne pourrait dépasser M. Dumas. — (AFP.) français des relations extérieures,

## **AMÉRIQUES**

#### DROGUE ET « NARCO-DOLLARS » EN AMÉRIQUE LATINE

### Le pouvoir de la feuille sacrée

les plus prisés cette année, lors de la traditionnelle fête présidée par Ekeko, le dieu du foyer, est la fauille de coca et la reproduction d'un billet de 1 dollar américain. Au delà du symbole, la « feuille sacrée des incas », que les habitants des pays andins machent depuis des siècles, est l'enjeu d'une veritable guerre que livrent les Etats-Unis et les pays d'Amérique latine contre le trafic de la cocaine.

Quelques faits suf évaluer l'ampleur. A Miami, il y a deux semaines, les douanier saisissent un Boeing-747 de la compagnie colombienne Avianca après avoir découvert qu'il contenait plus de 1 tonne de cocaine dissimulée dans trentedeux boîtes de « fleurs coupées ». C'est la trente-quatrième fois, en cinq ans, que de la drogue est découverte à bord d'un appareil de cette compagnie. A Guadalajara, au Mexique, un agent du DEA américain (le ser-vice antidrogue) est enlevé et, malgré une offre de 50 000 dollars en échange d'informations, il est porté « disparu ». En novembre 1984, la « saisie du siècle » est réalisée dans le nord Mexique: près de 10 000 tonnes de marijuana récupérées dans des champs où travaillaient des milliers de paysans sous la menace des trafiquants, dans des conditions proches de l'esclavage.

Selon un rapport de l'OICS (Organe international de contrôle des stupéfiants), les premiers producteurs du monde de feuilles de coca sont les Caraïbes, l'Amérique centrale et le continent sud-américain. On estime que, en 1983, 60 tonnes de cocaine pure (1), représentant 32 milliards de dollars, ont été introduites aux Etats-Unis. L'hebdomadaire Time (2), citant le département d'Etat américain, affirme qu'en Bolivie la production de cocaîne a triplé depuis 1977, et qu'un pays comme l'Equateur, avec une productioninsignifiante en 1984, disposerait de 15 000 tonnes de feuilles en 1985, ce qui le placerait au troisième rang. En Colombie, la drogue constitue encore une ressource appréciable, de l'ordre de 1 milliard de dollars par an. Et le « pilier » de l'économie jamaïquaine reste la

L'importance de ces chiffres n'a d'égal que la puissance des trafiquants dans ces pays. Ils sont parfois assimilés par les paysans à de chevaleresques Robins des bois, mais disposent d'un énorme pouvoir. L'un d'entre eux, M. Sussez, un Bolivien connu sous le nom de «roi de la cocaine », affirme posséder trois avions Harrier à décollage vertical et douze chasseurs bombardiers. Dans la seule région de Tingo-Maria, au pied de la corquarante-deux pistes d'atterns-sage utilisées par les trafiquants, sur une distance de 150 kilomètres. En décembre, on découvrait qu'un trafic de cocaine entre la Colombie et l'Espagne prenait sa source au palais présidentiel colombien, où le service de presse envoyait ainsi près de trois kilos de droque en Espagne, via l'ambassade de Colom-

bie. Dans ce même pays, l'extradition de plusieurs trafi-quents, à la fin du mois de janvier, vers les Etats-Unis a provoqué le départ de plus de deux mille ressortissants américains redoutant les représailles de la

#### € C'est vaste et incontrôlable »

Dans ces conditions, la lutte contre les trafiquants n'est pas aisée. Les Etats-Unis, qui souheitent mettre un terme à l'arrivée massive de drogue sur leur territoire, tentent depuis plusieurs années de coopérer avec les Etats concernés. Cette action prend diverses formes. Outre la présence d'un nombre important de fonctionnaires du DEA, le gouvernement de Washington a mis sur pied un programme d'aide à la reconversion des cultures. L'hebdomadaire ewsweek (3) cite ainsi le chiffre de 58 millions de dollars alloués à la Bolivie, sans grands

En Colombie, après l'assassinat du ministre de la justice, Lara Bonilla, le 30 avril 1983, le président Betancur a engagé une « lutte à mort » contre la matia. Le président Reagan vient de lui adresser ses délicitations à ce sujet après la capture de cent quaranta avions servant au trafic. Ces succès restent marginaux, et les pays d'Amérique

voyer la balle dans le camp américain. En soulignant par exemple que depuis un an et demi les autorités de Miami ont fermé des raffineries de cocaïne au rythme d'une par mois. Le ministre de la justice péruvien demande pour sa part comment un pays pauvre peut vaincre les trafiquants de drogue là où des pays puissants et riches

C'est le paradoxe dont profi-tent les trafiquants. D'un côté des pays fortement endettés, parfois en proie à une guérilla qui mobilise leur énergie, incapables d'offrir aux paysans une culture de remplacement qui leur permette d'échapper aux ∢narco-dollars»; de l'autre un pays fortement demandeur qui dispose de relativement peu de moyens d'action.

Comme le souligne un membre du DEA au New-York Times (4) la Colombie, le Pérou et la Bolivie représentent près de 3,9 millions de kilomètres carrés. Tout dépistage par photo aérienne est donc impossible, d'autant plus que très souvent les trafiquants alternent les cultures, camouflant ainsi les plans de coca par du café ou d'autres plantations du même type. Ou encore choisissent d'autres lieux. Ainsi la « saisie du siècle » au Mexique représente huit fois l'estimation de production totale faite pour l'année par les autorités mexiraines et américaines d'après les photos aériennes.

Les visites sur place sont hautement risquées, les trafi-quants n'hésitant pas à tirer sur les étrangers. Pour le DEA, il est à craindre que d'autres nouveaux «sites» soient retenus, comme le Brésil par exemple, eun paradis potentiel pour les trafiquants », selon l'expression d'un dirigeant de la lutte antidrogue. « C'est vaste et incon-D. H.-G.

(1) 300 kilos de feuilles de coca lonnent environ 3 kilos de pâte et kilo de cocaïne pure. (2) Time 25 février 1985.

(3) Newsweek 25 février 1985. (4) In International Herald

#### La « faim de terre »

Brésil

(Suite de la première page.)

Du coup, le spectre des Ligues paysannes resurgit, ce mouvement ne dans le Nord-Est dans les années 50, où les possédants crurent - on firent semblant - voir un foyer révolutionnaire de type castriste, quand les campagnes s'enflammè-rent, dans les mois qui précédèrent le putsch de 1964. Depuis l'époque des Ligues pay-

sannes, la situation des campagnes, de l'avis général, s'est aggravée. Des millions de paysans ont perdu la parcelle qu'ils cuitivaient ou ont été és d'errer à la recherche d'un lopin de terre, et quand ils n'en trouvaient pas, de se réfugier dans les bidonvilles urbains, en raison d'un phénomène qui n'est pas propre au Brésil, mais qui a pris dans ce pays des proportions dramatiques : l'entrée du capitalisme dans l'agriculture et la priorité donnée aux cultures d'exportation sur les cultures de subsistance. Deux chiffres donnent la dimension du problème : celui de l'exode rural ou semi-rural (1100000 personnes par an pour un population brésilienne de 130 millions) et celui des paysans sans terre ou travaillant sur des lopins insuffisants : environ 12 millions (sur 16 millions d'actifs dans les campagnes), selon M. Carlos Minc, professeur à l'université fédérale et représentant à Rio-de-Janeiro de l'Association brésilienne de la réforme agraire.

#### Une structure agraire archaigue

Cette situation est due à une structure agraire que beaucoup considèrent comme archaïque. Les latifundios occupent la grande majorité des surfaces enregistrées comme propriétés agricoles (400 millions d'hectares sur 560 millions). Le latifundio, selon la législation actuelle, c'est le domaine de grande dimension ou celui qui est insuffisamment appliété Or le moirié de le curace. exploité. Or la moitié de la surface exploitable des latifundios (120 millions d'hectares sur 240) est laissée en friche. - Si elle était expropriée, dit M. Carlos Minc, on pourrait donner 10 hectares à chacun des 12 millions de paysans qui sont sans terre ou n'en ont pas assez. »

Mais I' « expropriation » est restée pratiquement un mot tabou sous le régime militaire. Pourtant, celui-ci l'avait prévue dans le statut de la terre qu'il a lui-même édicié en 1964. Les généranx n'étaient pas hostiles à la possession de grands

domaines, ce qui s'accordait parfaitement avec leur vision capitaliste de l'économie. A condition, toutefois, que de tels domaines soient suffisamment exploités. S'il avait été appliqué, le statut de la terre aurait pu aboutir à une véritable réforme agraire. Mais il ne l'a pas été. M. Minc, et bien d'autres spécia-listes, conteste les chiffres du ministère de l'agriculture, qui affirme que, en vingt ans, un million de titres de propriété ont été distribués. . En fait, il n'y en a eu que quatre cent mille, aftirme M. Minc, dont seulement trente-quatre mille à la suite d'une expropriation. Le reste a consisté en opérations de régulari-

M Tancredo Neves a déclaré, à plusieurs reprises, qu'une réforme agraire pouvait être faite en application de la législation existante et que la redistribution de la terre, à elle seule, ne suffisait pas: il fallait garantir aussi une bonne productivité, pour augmenter l'offre de produits alimentaires, qui a baissé de 20 % en huit ans. Le nouveau président est suivi, sur ce terrain, par une grande partie de l'opposition et aussi par la majorité, semble-t-il, des syndicats agricoles, qui ont progressé beaucoup ces dernières années (quatre paysans sur dix sont Mais il risque d'être débordé par

sation ou de colonisation. »

certaines formations d'extrême gauche, comme le parti des travailleurs de « Luia », et surtout par l'Eglise, très présente dans les campagnes, et qui a créé, il y a plusieurs années, une Commission pastorale de la terre qui va très loin dans la revendication. On l'a bien vu au congrès de Curitiba, où les « sans-terre » chantaient des cantiques en même temps qu'ils vousient aux gémonies le réformisme prudent de M. Tancredo Neves. Non sculement ils ont repoussé le statut de 1964, que le nouveau président vent appliquer, mais ils ont exigé l'expropriation des domaines de plus de 500 hectares, ainsi que des multinationales (Volkswagen, par exemple, possède un morceau d'Amazonie). Ils ont demandé également que l'achat de terrains agricoles soit désormais interdit aux étrangers et que le gouvernement consacre 5 % du budget à une réforme agraire qui doit être, selon eux, définie et contrôlée par

Vingt et un ans après la dissolution des Ligues paysannes, la « saim de terre » garde toute son acuité.

#### CHARLES VANHECKE.

Réponse particulière pour l'Espagne et l'Italie dans le numéro de février du

COMMENT RÉUSSIR UN SÉJOUR LINGUISTIQUE?



#### LE PEUPLE DU NICARAGUA SE TROUVE « DERRIÈRE

LE RIDEAU DE FER »

affirme le secrétaire d'Etat américain

Le gouvernement américain accentue ses critiques contre le Nicaragua. Quelques jours après des déclarations vigoureuses du président Reagan contre la «clique marxiste-léniniste - au pouvoir à Managua, le secrétaire d'Etat, M. George Shultz, a affirmé, mardi 19 sévrier, que le peuple du Nicari gua se trouvait désormais - derrière le rideau de ser • et que les Etats-Unis avaient « un devoir moral » d'éviter qu'une telle situation se pérennise.

C'est devant la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, où il était venu défendre le budget de l'administration républicaine d'aide à l'étranger (148 milliards de dollars) que M. Shultz a lancé cette attaque. C'est la première fois qu'un membre du gouvernement américain utilise, à propos du Nicaragua, l'expression • rideau de fer », rendue célèbre par Winston Churchill pour qualifier la séparation après la guerre entre l'Europe de l'Ouest et de l'Est.

A la fin de la semaine dernière, M. Reagan s'était livré à une vive critique du gouvernement nicara-guayen et avait affirmé que les antisandinistes étaient des « frères ». Il avait de nouveau appelé le Congrès à approuver une aide de 14 millions de dollars en leur faveur. . Si les sandinistes ne sont pas arrêtés maintenant, ils chercheront, comme ils l'ont promis, à répandre le communisme au Salvador, au Costa-Rica, au Honduras et ailleurs ». avait déclaré M. Reagan.

D'autre part, Washington a annoncé, mercredi, que le viceprésident George Bush se rendrait au mois de mars à la Grenade, au Brésil et au Honduras. M. Bush dirigera la délégation américaine aux cérémonies d'investiture du prési-dent brésilien, M. Tancredo Neves, le 15 mars.

#### **Etats-Unis**

. M. Zaccaro, le mari. de Mª Ferraro, condamné à une pelne de travail social. - M. John Zaccaro, l'époux de M= Geraldine Ferraro, candidate malheureuse du Parti démocrate à la vice-présidence des Etats-Unis en novembre dernier, a été condamné, mercredi 20 février, par un juge de New-York, à accomplir cent cinquante heures de travail non rémunéré au service de la communauté. Il avait -plaidé coupable, le 7 janvier dernier, afin d'éviter à sa famille la publicité d'un procès, au cours duquel il aurait risqué une peine d'un an de prison. - (AFP. Reuter.)

#### Colombie

Remaniement du gouverne-ment. Les douze ministres civils du cabinet du président Betancur ont présenté, mercredi 20 février, leur démission. Le chef de l'Etat a procédé ce même jour à la réorgani-sation de son cabinet. Trois minisionnaires ont été-rem-

feuille dans ce nouveau cabinet qui préserve le principe de la parité entre les deux principales, forma-tions politiques du pays, conserva-teurs et libéraiux. Les trois ministres dont la démis-

sion a été confirmée, tous trois placés, huit conservent leurs conservateurs, envisagent de se pré-fonctions et deux changent de porte- senter aux prochaines élections

législatives en mars 1986, et la loi colombienne exige qu'un candidat aux élections législatives n'ait pas détenn de portefeuille ministérie durant l'année précédant le scrutin. C'est le quatrième remaniement ministériel depuis l'arrivée au pou-voir du président Betancur en août 1982. - (APF.)

## politique

#### LA « RÉPARTITION DES TACHES » AU SEIN DE LA DIRECTION DU PCF

### M. Jean-Claude Gayssot est promu, M. Pierre Juquin relativement épargné

Le Parti communiste a fait comaître, le mer-credi 20 février, la répartition des tâches de la direction décidée par le bureau politique « conformément aux mandats reçus du comité central éla au XXV' congrès ». Cette façon de procéder est une innovation puisque, habituellement, cet organigramme n'est rendu public qu'après que le comité central ent adopté les propositions du bureau politique.

L'importance de M. Jean-Claude Gayssot dans la nouvelle direction communiste est confirmée par cette liste. Alors qu'il n'est entré au secrétariat du parti qu'au dernier congrès, il se voit déjà confier la responsabilité de l'« organisation du parti», poste central, place du Colonel Fabien. Il est vrai que, resle depuis le XXIV congrès, en février 1982, de l'action da parti dans les entreprises, il était déjà associé à l'organisation que se partagezient, et conti-nueront à se partager. M. Gaston Plissonnier et M. Paul Laurent. Ce dernier perd donc l'« organisation » en tant que telle, qu'il détenait depuis 1972, date de l'accès de M. Marchais an secrétariat général; mais, en revanche, il hérite des liaisons avec les fédérations et de la coordination des responsables régionaux qui incombaient jusqu'alors à M. Claude

M. Charles Fiterman retrouve la responsabilité de la propagande qu'il assumait, avant son entrée au gouvernement, et qu'il avait déjà, dans les faits, reprise à M. Pierre Juquin depuis que celui-ci n'était plus en odeur de sainteté.

Parmi les autres changements, notons que disparait de l'organigramme M. Henri Malberg, qui avait en charge la vie urbaine. M. Maxime Gremetz perd s avec les milieux et mouvements chrétiens au bénéfice de Mª Francette Lazard, qui, elle,

LE NOUVEL ORGANIGRAMME

- M. Georges Marchais: secrétaire

- M. Charles Fiterman (membre du

secrétariat) : propagande et commu-nication (adjoint : M. Pierre Zarka),

problèmes de l'audiovisuel et des techniques de la communication,

commission de travail sur les ques-tions de l'Etat et des libertés (avec

- M. Jean-Clande Gayssot (membre du secrétariat) : organisation du

- M. Maxime Gremetz (membre du

secrétariat) : politique extérieure.

M. André Lajoinie (membre du secrétariat): président du groupe communiste à l'Assemblée nationale, liaison avec le groupe communiste au Sison avec le groupe communiste au serie de la communiste de la commu

- M. Paul Laureut (membre du secré-

tariat) : liaison avec les fédérations

du parti, coordination des responsa-

bles des comités régionaux, coordina-tion des fédérations de la région pari-

sienne, relations avec les partis

- M- Gisèle Moreau (membre du

M. Gaston Pilssonnier (membre du secrétariat): coordination du travail du bureau politique et du secrétariat.

M. Gastave Assart (membre du bureau politique): président de la commission centrale de contrôle poli-

- M- Mireille Bertrand (B.P.):

- M. Claude Billard (B.P.): activité

- M. Pierre Biotin (B.P.) : éducation

- M. Guy Hermier (B.P.): intellec-

- M. Philippe Herzog (B.P.): écono-mic, directeur d'Économie et Politi-

- M Francette Lazard (B.P.):

directrice de l'Institut de recherches marxistes (IRM), relations avec les milieux et les mouvements chrétiens.

M. René Le Guen (B.P.): sciences.

recherche et technologie (avec M. Jean-Pierre Kahane), activité du

parti en direction des techniciens, des

ingénieurs et des cadres, service cen-tral de documentation.

- M. Roland Leroy (B.P.) : directeur

tuels, culture, enseignement et univer-sité, directeur de Révolution (rédac-teur en chef : M. Jean-Paul Jouary).

du parti dans les entreprises et immi-

mation, vie associative.

les femmes, politique familiale.

M. Gaston Des

M. Anicet Le Pors).

ne l'éducation des militants, tâche qui revient à M. Pierre Blotin, l'un des deux no membres du bureau politique. L'autre nouveau, M. Claude Billard, hérite des responsabilités de M. Gayssot, dont il était déjà l'adjoint, dans les entreprises et auprès des immigrés.

M. Roland Leroy voit sa mainmise sur la presse du parti s'accestuer, puisqu'il gagne la responsabilité de la diffusion de l'Humanité et de l'Humanité dimanche jusqu'alors confiée à M. René Piquet. Surtout m de ses proches, M. Jean-Paul Jouary, devient rédacteur en chef de Révolution, sous la responsabilité comme précédemment, de M. Guy Hermier, La lité, comme précédemment, de M. Guy Hermier. La reprise en main de l'hebdomadaire des intellectuels, qui était plutôt apparu comme proche des contestaaires, est ainsi confirmée.

M. Claude Poperen, dont la position avait été mitigée dans les débats préparatoires au cougrès, perd d'ailleurs l'essentiel de ses responsabilités puisqu'il ne s'occupera plus que de la santé, de la Sécurité sociale, des retraités et de la diffusion de Révolution D'ailleurs, M. Félix Damette, en des porte-drapeaux de la contestation, n'apparaît plus dans l'organi-gramme, alors que, précédemment, il s'occupait des régions. En revauche, M. Pierre Juquin fait partie des cinq membres du comité central, ni membres du secrétariat ni du bureau politique à qui sont attri-buées des responsabilités directes. Il aura même la charge d'un dossier important pour le PC, celui de l'action pour la paix et le désarmen

Si le « resserrage » décidé par le vingt-cinquième congrès se vérifie bien dans les nouvelles répartitions des tâches de la direction du parti, il se confirme aussi que M. Juquin a droit, par rapport aux autres contestataires, à un relatif traitement de faveur.

### M. Chirac estime que l'opposition est bien placée pour remporter les législatives et les régionales de 1986

menée par les socialistes.

yeux, est dangereuse et préoccu-pante pour l'avenir, notamment en

ce qui touche les théories racistes...

C'est pourquoi je suis stupéfait que M. Mitterrand envisage d'ins-

sable de la naissance du Front

national : réfléchissez avant de satisfaire des instincts purement

pour que ces juges ne fassent pas le mauvais travail, il fallait conférer à

l'armée des pouvoirs qui jusqu'ici appartenaient aux civils. C'est lui

qui est responsable de ces affaires,

- Il ne faudrait pas oublier non

mme atrocités et comme crimes à

-Propos et débats

plus tout ce qui a été commis

l'égard de ceux qui voulaient rester français. (...) Moi, je ne suis pas M. Mitterrand, je ne me rallierai

et non pas les exécutants.

A L'ÉMISSION « FACE AU PUBLIC » DE FRANCE-INTER

S'exprimant à l'émission « Face au public » de France-Inter, le mercredi 20 février, M. Chirac estime tout d'abord que la réforme du mode d'élection des conseils régionaux n'est pas une priorité pour la France et que cela ne peut que créer un peu plus de politisation, un peu plus de confusion, un peu plus de dépenses. Il faut d'abord regarder les problèmes qui se posent devant nous, qui sont des problèmes de nous, qui sont des problèmes de pouvoir d'achat, de prix, des problèmes sociaux, des problèmes économiques, de productivité, et non des problèmes d'administration locale improvisée (...). Si les choses restent ce qu'elles sont, il y a de fortes chances pour que l'opposition gagne à la fois avec un scrutin proportionnel les législatives et les régionales (...). Il n'est pas convenable de la part d'un gouvernement regionales (...). Il n'est pas conve-nable de la part d'un gouvernement et de la part de M. Mitterrand, constatant qu'il a perdu et consta-tant son échec dans tous les domaines, tel qu'on le voit dans les élections partielles, dans les élec-tions générales ou dans les son-desse de re dies qu'onnée tout il dages, de se dire qu'après tout il pourrait sauver quelques meubles, à condition de changer de scrutin et de changer la règle du jeu. Ce n'est pas digne d'un homme d'Etat. » A propos de l'union de l'opposi-tion, M. Chirac remarque :

M. Barre est un homme responsa-ble et il a toujours dit qu'il était favorable à l'union de l'opposition. Tout ce qui va dans ce sens va dans le bon sens ; tout ce qui, hélas met en cause l'union affaiblit l'ensemble

» Si l'opposition gagne, il est bien

évident qu'il faudra bien que quelqu'un gouverne la France; ce ne sera plus les socialistes, puisqu'ils auront perdu, donc ce sera forcé-ment l'opposition. M. Mitterrand, dans ces conditions, étant chef de l'Etat et élu encore pour deux ans, peut naturellement dire : « Moi, je démissionne, j'ai été désavoué à l'évidence, d'atlleurs j'ai pris des positions pour soutenir le Parti socialiste, je suis désavoué. » S'il veut rester, il restera. Cela ne veut pas dire que la France, pour autant, ne devra pas être gouvernée. »

#### Changement de pied

longtemps sans réagir aux résultats plus favorables obtenus par le gouvernement dans son action en plusieurs domaines, et qui se traduisent par une remontée de la cote de popu-lanté de MM. Mitterrand et Fabius

La vivacité de la réplique de opposition va donc s'accroître. M. Chirac, en haussant le ton lors de l'émission « Face au public » de France-Inter, mercredi 20 février, a exprimé publiquement ce qu'il confiait en privé depuis quelques jours à ses hôtes (le Monde du 15 février). M. Chirac est visiblement agacé par les questions sur la réforme électorale, sur la cohabitation, sur ses divergences avec M. Raymond Barre ou sur l'impact électoral de M. Le Pen. Il est vrai que, sur de tels sujets, son embarras le prive parfois d'arguments convain-cants. Il aborde donc désormais ces thèmes moins pour justifier son attitude que pour viser une autre cible que celle qu'on lui présente.

Ainsi, plutôt que de refuser a priori la cohabitation, comme le fait M. Barre, le président du RPR énonce le dilemme qui se présentera à M. Mitterrand, et à lui seul, en cas de victoire massive du RPR, de l'UDF et du CNIP : « se soumettre, se démettre ou s'insurger ».

M. Chirac utilise la condamnation, prononcée naguère par M. Mitterrand lui-même, envers ce mode de scrutin

Changement de pied également, comme disent les cavaliers, à l'égard de l'extrême droite. M. Chirac établit une distinction entre les électeurs de une distinction entre les électeurs de M. Le Pen, qui sont « fréquentables », et l'idéologie du Front national, avec laquelle il n'a « rien de commun ». Mais la résurgence de ce 
phénomène est, affirme-t-il, de la 
responsabilité de M. Mitterrand, de 
même que ce dernier, lorsqu'il était 
garde des sceaux pendant la guerre 
d'Algérie, porte, selon lui, la responsabilité du « mauvais travail » effectué par les parachutistes à la place tué par les parachutistes à la place des juges.

Enfin et surtout, M. Chirac s'insurge contre « l'extraordinaire déclenchement » d'une « étonnante campagne » de « propagande électo-rale qui ne correspond à aucune réa-ité ». Il dénonce donc dans une véritable tirade le « mythe des acquis sociaux » et s'efforce de montrer que, au contraire, M. Mitterrand a instauré une « régression » sociale.

Le thème de l'échec économique du septennat, avec ses conséquences sociales sur l'emploi et le niveau de vie, sera désormais l'un des arguments essentiels de la nou-velle offensive du président du RPR contre la majorité et surtout contre le président de la République, considéré comme le responsable unique de celle-ci.

ANDRÉ PASSERON.

jamais à des gens dont je ne parta-gerai pas l'idéologie ; lui, s'est asso-A propos du Front national, il estime: - Cest un mouvement qui a cié aux communistes, il a accepté et remercié les voix de M. Tixierrassemblé autour de lui un nombre important d'électeurs qui n'ont rien d'électeurs d'extrême droite, mais Vignancourt, c'est-à-dire de qui en sont simplement ras-le-bol, d'une politique sectaire et mauvaise l'extrême droite à l'époque... Moi, je n'ai pas la même conception des choses, je ne massocièrai qu'à des gens qui partagent mes idées sur l'essentiel. Dans l'état actuel des choses, les idées développées par un En revanche, ce qui pourrait être préoccupant, c'est le fait d'ins-titutionnaliser ce phénomène, dans la mesure où certains des hommes certain nombre de responsables du Front national me paraissent loin des miennes, et, donc, je ne massoqui dirigent le Front national ont des thèses, une idéologie qui, à mes

SAONE-L

grand dans les ring car grand dans les ring car grand dans les resultant grand dans les resultant

affective news est the

ine di four 11. Jone, e

eren geneel generalit

dépu

Pron produce - Annaga

dies.

The second second

n alvane

ies 4

peni

TOTAL CONTRACTOR

.......

2.1

. :.:

.....

·· · · · ·

- - A : X 168

and the second of the

... \./15E. 7CV

- Julgurd

int de l'As

... 36 1736

e Fai

34 7 312 **5**7

12.00 M

200 Same

and the file

les €

Sil your M.

in in the state of the state of

3 45 50

1 - L > 90

in cut forth

eis organ Valun-Ne

na ontan Tua M

: B deux ad

il Sitat

**GHRIST**(

America de la pro-

trince to a Luc discretion part M. strati Philas Executive resolitate

Statemen I. . n mane

2023 - 14:34

15-08 Fee

2-oupe 4 

Land the seculiar

ies: - moies de

#### La « régression » sociale

cierai pas. »

Enfin, évoquant les acquis sociaux ». M. Chirac estime : « C'est assez extraordinaire qu'on ait réussi à faire croire aux Frantaurer un scrutin proportionnel. Je dis à M. Mitterrand, qui est responati reussi a jaire croire aux Fran-çais que, depuis 1981, il y avait eu une avancée sociale, des acquis sociaux. Alors, je regarde. Premier acquis social l'emploi. On est passé électoraux et politiciens. A propos de l'affaire des tortures, il d'un million cinq cent mille à deux millions cinq cent mille et même à trois millions. On a en fait doublé le A propos de l'affaire des tortures, il déclare : « Si l'armée française a du prendre certaines responsabilités dans le domaine des interrogatoires, pourquoi l'a-t-elle fait?... Parce qu'un ministre de la justice de l'époque qui s'appelait François Mitterrand, avait considéré que, nombre des chômeurs. Cecl est un acquis, hélas indiscutable. Les chômeurs sont-ils mieux traités qu'avant? Le décret Bérégovoy de 1982 exclut de toute aide trois cent mille chômeurs de longue durée. Septembre 1984 : réduction drostique des prestations. C'est la régres-sion en matière de droit social. Les acquis sociaux sont negatifs. - Il ajoute: « En 1981, il y avait un peu plus de trois travailleurs sur cinq qui bénéficialent de la cinquième semaine de congé » Il conclut : « M. Mitterrand n'a été ni Léon Blum ni, surtout, le général de Gaulle en matière d'acquis

#### LE NOUVEAU SECRÉTAIRE A L'ORGANISATION

#### Un homme discret et prudent

Entré au comité central du Parti communiste en mai 1979, au bureau politique en février 1982 et au secrétariat du comité central en février 1985, M. Jean-Claude Gayssot connaît une ascension rapide dans la direction du parti. Ce cheminot biterrois, ancien responsable CGT dans le Gard, appartenait à la section économie du comité central qui, dans la période du programma commun, était placée sous la responsabilité de M. Charles Fi-terman. Au bureau politique, M. Gayssot avait oris la responsabilité de l'action dens les entreprises, secteur dirigé auparavant par Jean Colpin. Les mauvais résultats obtenus dans la période précedente avaient été sanctionnés, en 1982, par l'évic-tion de Jean Colpin du secrétarection de M. Gayssot, le secteur avait été réorganisé, notamment par la suppression du rattache-ment à la direction du parti des sections des quarante-trois plus grosses entreprises. M. Gayssot avait, en outre, comme Jean Colpin avant kri, la charge de « suivre » les fédérations lorraines du

Le poste de secrétaire à l'organisation qui lui est à présent confié - M. Paul Laurent rempla-cant M. Claude Poperen, en liaison avec les fédérations — a une valeur symbolique particulière au PCF, puisqu'il avait été occupé par deux futurs secrétaires généraux du parti, Maurice Thorez et M. Georges Marchais. Toutefois, M. Laurent aura rempli cette fonction pendant treize ans sans jamais apparaître comme un prétendant sérieux à de plus hautes responsabilités. Au surplus, la ré-partition des tâches entre le sePlissonnier, le secrétaire à l'organisation et le responsable des fédérations conduit à relativiser depuis plusieurs années l'importance du deuxième d'en-

tre aux. Le rôle public de jeune dirigeant - comparable à celui qu'avait rempli avant lui M. René Piquet ou M. Pierre Juquin - dé voiu à M. Gayssot depuis 1982 ne lui a pas inspiré, jusqu'à main-tenant, d'initiative propre à le l'« inconnu » du bureau politique s'est cantonné dans les tâches qui lui avaient été confiées. Il s'était seulement signalé en septembre demier en publiant dans le compte rendu de son intervention au comité central. dige pour l'Humanité - la défense de M. Marchais, mis en cause par le premier secrétaire de la fédération de l'Essonne.

[Né le 6 septembre 1944 à Bé-ziers, M. Jean-Claude Gayssot était ouvrier professionnel à la SNCF. C'est là qu'il commence à militer à la CGT. Muté en Lozère, il devient secrétaire de l'union départemen-tale CGT de ce département en même temps que secrétaire d'une section du PCF où il a adhéré en 1963. Il passe ensuite dans le Gard, où il est aussi secrétaire de l'union départementale CGT, puis membre du secrétariat fédéral du PCF, à partir de 1972. En 1976, il devient collaborateur de la section « écono-mie » du comité central du PC. Il entre au comité central en février 1982: il est alors chargé de l'actiauprès des immigrés. Au vingtcinquième congrès, il est élu au se-crétariat.]

#### M. Lajoinie (PCF): pas de trucage électoral!

« Les communistes (...) ne resteront pas silencieux et passifs devant la mise en place d'un scrutin pour les législatives si celui-ci était injuste et bafouait la démocratie », écrit M. André Lajoinie dans un éditorial publié par l'Humanité du jeudi 21 février. Le président du groupe communiste à l'Assemblée nationale, membre du bureau politique du PCF, s'en prend à l'éventualité d'une « dose modeste de proportionnelle de quatre députés par région s'ajoutant à l'élection par circonscription comme c'est le cas actuellement s. « Si cette (...) hypothèse se confirmait, écrit M. Lajoinie, il s'agirait d'une proportionnelle truquée, d'un mode de scrutin alibi, aboutissant par exemple à stériliser les voix communistes dans la presque totalité des régions. Le PCF obtenant, suivant le scrutin, de 1981, moins de 20 % des voix dans dix-huit régions sur vingt et une. »

#### M. Le Pors (PCF): l'adversaire de classe

classe », lors des prochains scrutins nationaux, a affirmé, mercredi 20 février à Paris, M. Anicet Le Pors, membre du comité central du PCF, ancien ministre. M. Le Pors, qui était interrogé par la presse anglo-américaine sur le désistement de candidats communistes en faveur du PS lors du second tour des élections cantonales, a souligné: « Sur le fond, il n'y a absolument aucune ambiguité: l'importance que j'attache aux traditions républicaines, à la démarche de classe qui doit être celle d'un communiste aujourd'hui, fait qu'il n'y a pas d'état d'âme sur ce sujet en ce moment.

Commentant l'annonce par M. Laurent Fabius d'un scrutin à la proportionnelle pour les élections régionales, en 1986, M. Le Pors a indiqué que « tout ce qui va dans le sens » d'un recours à la proportionnelle « reçoit le soutien » du PCF, notant toutefois qu' « il faut attendre et voir » car « nous connaissons un scrutin (les régionales) mais pas l'autre » (les législatives).

#### M. Le Pen (FN): vague de fond

Le Front national « connaît une véritable vague de fond populaire et nationale», a déclaré, mercredi 20 février, à Marseille. M. Jean-Marie Le Pen, lors d'une réunion publique qui a rassemblé près de quatre mille personnes. «Il n'est pas d'autre finalité en politique que de conquérir le pouvoir, a encore affirmé le président du Front national. Nous nous sommes appliqués depuis des années à remettre le pays sur ses pieds alors qu'il marchait sur la tête. Il feut vous mobiliser pour nous permettre à le faire avec vous. » Quelques incidents sporadiques ont opposé aux abords du lieu de la réunion les forces de police à quelques petits groupes qui venaient de participer à une manifestation de protestation contre la venue de M. Le Pen à Marseille.

### Mgr Decourtray:

non au parti anti-immigrés

Se référant implicitement au Front national, Mgr Albert Decourtray, archevêque de Lyon, vice-président de la conférence épiscopale, a critiqué, mercredi 20 février, dans une homélie « un parti politique dont certaines thèses sont incompatibles avec l'enseignement de l'Eglise». « Nous en evons assez de voir grandir dans notre pays le mépris, la défiance et l'hostilité contre les immigrés. Nous en avons assez des idéologies qui justifient ces attitudes», a déclaré Mgr Decourtray.

#### M. Séguin (RPR): ni le PS ni Le Pen

«L'opposition, et particulièrement ses leaders, devraient au plus vite s'engager dans une déclaration commune à ne gouverner ni avec les socialistes ni avec Le Pen. Ce n'est pas seulement une question de morale, mais d'efficacité, et la seule manière de persuader les Français de voter utile et de reclarifier le jeu que Mitterrand a brouillé à dessein », déclare M. Philippe Séguin, député RPR des Vosges, vice-président de l'Assemblée nationale, dans un entretien publié par l'hepdomadaire Peris-Match (daté du 1º mars). Interrogé sur les accords locaux avec le Front national dont le RPR ne rejette pas le principe, M. Séguin rétorque : « C'est bien pour cels que j'ouvre ma grande gueule et que j'explique que moi je n'en ferai pas. Je m'arme de patience. J'espère que tout le monde comprendra avant qu'il ne soit trop tard. J'ai l'habitude d'être minoritaire. Quand j'avais dit que les élections de 1986 n'étaient pas encore gagnées, on m'avait traité de zozo. Depuis, le camp des zozos s'est bien agrandi. »

#### faire remarquer. Discret, prudent,

L'opposition ne pouvait rester

Contre l'instauration de la repré-sentation proportionnelle pour les prochaines élections législatives,



arrivée 7 h 45 via Vienne.

Choisissez la qualité!

En Première classe

comme en classe

Touriste, Austrian

Airlines vous offre un

service de haut niveau,

Réservations : 266.34.66

Et le consort de ses DC9.

AUSTRIAN AIRLINES

Austrian Airlines, Orly-Sud.

- M. René Piquet (B.P.) : aide à la promotion des militants, président du groupe des élus communistes français à l'Assemblée européenne.

M. Claude Poperen (B.P.): santé et sécurité sociale, activité du parti en direction des retraités, activité du parti pour la diffusion de Révolution.

 M= Madeleine Vincent (B.P.) : col-lectivités locales, élections. - M. Louis Bafflot (membre du comité central) : défense nationale,

sécurité, police. M. Pierre Juquin (C.C.): action pour la paix et le désarmement.

- M. Pierre Sotura (C.C.) : trésorier

- M. Francis Wurtz (C.C.): secrétaire du comité de défense des libertés et des droits de l'homme en France et dans le monde (président : M. Mar-- M. Marcel Zaidner (C.C.) : respon-

sable du bureau de presse du comité central (avec Mª Françoise Py) activité du parti en direction de la jeunesse, en liaison avec le secrétaire général du parti, enfance, activités physiques et sportives.

- M. Roger Gandon: commerce et

#### **HAUSSE RECORD DE LA POPULARITÉ** DE M. FABIUS

Selon un sondage BVA, publié jeudi 21 sévrier par Paris-Match, la cote de popularité du premier ministre chregistre en février une très forte hausse : elle gagne 11 points. 50 % des Français (au lieu de 39 % en janvier) affirment avoir une - bonne opinion - de M. Fabius, contre 30 % (au lieu de 39 % précédemment) qui émettent un juge-

ment inverse. La cote de popularité du prési-dent de la République enregistre, elle aussi, une amélioration, mais de plus faible ampleur : elle est de deux points. Les opinions positives émises en faveur de M. Mitterrand passent de 32 % en janvier à 34 % ce mois-ci, et les opinions négatives de 58 % à

Ce sondage a été réalisé du 31 janvier au 5 février auprès d'un échantillon représentatif de 1 022 personnes.

**Listes** de Mariage **AUX TROIS** 



#### LA PRÉPARATION DES ÉLECTIONS CANTONALES

### SAONE-ET-LOIRE : le « fief » de M. Joxe démantelé ?

Mars 1982 - moins de dix mois après l'alternance qui s'était traduite par la victoire de la gauche dans les cinq circonscriptions du département (I) — les résultats des cantonales mbent : l'état de grâce est terminé en Saône-

Coup dur pour M. Joxe, dont ce départe-ment était le fief. Finie du même coup la suprématie au conseil général, que présidait,

Mâcon. - Asphyxiés par l'ampleur du phénomène -, c'est ainsi qu'André Billardon, député de la circonscription d'Autun, revit la mauvaise surprise des socialistes en 1982. Les revers d'hier servant d'enseignement pour aujourd'hui, l'actuel président du groupe socia-liste de l'Assemblée nationale entend bien épargner à la majorité de nouveaux déboires. Première de nouveaux desoires. Premiere consigne donc : la prudence. Deuxième axe : faire campagne en position d'opposant – c'est » plus facile », convient-il – à une majorité départementale qui, selon lui, « n'a rien fait en trois ans .. Pour le reste : l'ancien président de l'Assemblée départementale ne désespère pas de voir la - remontée - des socialistes dans l'opinion se traduire, début mars, par un score meilleur

A défaut de faire sien ce pronostic, M. André Faivre, conseiller municipal minoritaire à Montceau-les-Mines, l'un des trois représentants du PCF au conseil général, mais, lui, non revouvelable, s'en tient à une constatation simple : - Deux cent mille électeurs sont appelés à s'exprimer dans un dépar-tement qui connaît une crise très dure. - Ces électeurs - n'avaient pas voulu ce qui se passe aujourd'hui ». avec un PS » qui a tourné le dos à ses engagements », précise-t-il. Pour cet ancien macon, secrétaire fédéral pendant vingt-cinq ans, les cantonales offrent une occasion à la popu-lation de se prononcer contre la politique actuelle et, - en plus », de voter pour de - bons candidats ».

Pour le second tour? Silence d'André Faivre. Mais pour M. Jean Girardon (MRG), professeur de sciences économiques, conseiller sortant du moins peuplé des cantons enouvelables (Mont - Saint -Vincent), le « caractère marxiste » du PS en Saône-et-Loire peut faire que, nonobstant la consigne ou l'absence de consigne - des responsables communistes, les électeurs resteront fidèles « à la discipline

Dans l'opposition, on ne se fait pas trop de souei sur les reports de voix au deuxième tour. Les sortants bénéficient de la double investiture UDF-RPR, ainsi que quelques pon tion locale:

Les primaires ont été organisées, oire suscitées. A Autun-Nord face au socialiste sortant M. Billardon - sont en lice M. James Facquer (UDF-radical) et Bernard Fumasoli (RPR), tous deux adjoints du maire, M. Marcel Lucotte, président du groupe R1 du Sénat.

Plus inhabituelle est la primaire qui se déroule au sein de la mouvance socialiste à Lucenay-L'Evêque, dont le sortant, M. André Basdevant (app. PS), âgé de soixante-seize ans, ne sollicite pas le repouvellement de son mandat. Il depuis 1979, M. André Billardon (PS). Maiorité et opposition sont à égalité : la présidence revient, au bénéfice de l'âge, à M. Charles Pleindoux (UDF-rad.).

Le même cas de figure ne se reproduira pas après le 17 mars prochain. D'une part, parce que la composition du coaseil général est devenue impaire avec la création d'un nouveau cauton, à Chalon-sur-Saône. D'autre part,

De notre envoyée spéciale

un coup d'arrêt - à la carrière de ce jeune loup du RPR.

Troisième canton soumis à renou

vellement, celui du quatrieme

vellement, celui du quatrieme député socialiste, conseiller général, M. Roger Leborne, suppléant d'André Lotte, décédé. Ce canton de Mâcon-Sud, que M. André Jarrot (RPR) avait perdu en 1979, l'opposition espère bien le regagner grâce au maire de Saint-Marcel, M. Menties Genther (dir cen).

M. Maurice Gonthey (div. opp.).

La perspective du troisième tour

l'élection du président du conseil

général – permet aux responsables politiques de mettre à l'épreuve leur imagination. Ce à quoi se refuse M. Joxe, qui – bien que n'étant plus conseiller général depuis 1979, par

attachement au non-cumul des

mandats - - garde un ceil sur le département dont il a été l'élu pour

département dont il a été l'élu pour la première fois en 1973: - Nous réfléchirons à partir du 17 mars », dit-il. Plus loquace, M. Mathus confie que le PS sera en position de faire des arbitrages ». Plus explicite encore, M. Billardon prévoit que les socialistes auront la possibilité de « faire » le président. Mais, ajoute-t-il, « cela ne veut pas dire aux nous la saistissions ».

L'actuel président, M. Pleindoux,

médecin de campagne, qui aura 81 ans cette année, a pris goût à la

chose publique... depuis trois ans, c'est-à-dire depuis qu'il est patron du département. De nouveau candidat dans le canton de Cluny (où un UDF, dissident, se présente), de Plaindeux en a surpris plus d'un

M. Pleindoux en a surpris plus d'un. D'abord, quand l'opposition natio-

que nous la saisissions -.

s'agit, explique M. Billardon, « de canton voisin, espère bien . donner ratisser large -, d'autant que l'oppo-sition compte bien enlever ce siège avec le maire du chef-lieu, un artisan de 40 ans, M. de Ganay

Chaque camp se retrouve avec des problèmes de succession. A gauche notamment, c'est le retrait, à Marcigny, de M. Paul Duraffour, qui, né en 1904, renonce à solliciter une nouvelle fois un mandat de eiller général.

L'hégémonie du député radical de gauche est telle, dans le Charolais, que l'implantation socialiste est restée plus que modeste. Du coup, M. Jacques Rebillaud, agriculteur de 31 ans, conseiller municipal de Montceau-l'Étoile depuis un an. aura, en sa qualité de dauphin désigné par M. Duraffour, à faire échec aux prétentions de l'opposition, qui se frotte les mains du retrait du vice doyen de l'assemblée départementale.

Les zones rurales n'ont pas le monopole des batailles serrées. Les secteurs urbains, où le scrutin s'annonce plus politisé, offrent quelques âpres combats. A Mâcon-Centre, M. Gérard Voisin (UDF/PR), maire de Charnay — commune résidentielle dont la population représente quelque 40 % des électeurs du canton — n'est guère inquiet. M. Worms à Macon-Sud, dont 40 % de l'électorat se répartit dans neuf communes rurales viti-coles pour l'essentiel, aura la tâche moins aisée, même s'il la juge faci-litée par la multiplication des candidatures de l'opposition (CNIP, RPR, UDF) et la présence d'un candidat communiste - M. Pierre Lacoste - « pas sectaire, qui limi-

#### Points chauds

Les trois autres points chands se situent à Chalon. En conquérant il y a un an la première ville du départe-ment par sa population, M. Domi-nique Perben (RPR), arrivé dans la ville à l'été 1982 avec pour consigne de M. Jacques Chirac de faire échec à M. Pierre Joxe ., a frappé un grand coup. Certes il n'a pas eu à battre l'actuel ministre de l'intérieur, qui ne conduisait pas la liste, mais il a pu profiter du remplacement du socialiste sortant, M. Roger Lagrange, par M. Maurice Mathus (suppléant de M. Joxe à l'Assemblée), à la tête de la liste d'union de la gauche, et des dissensions qui ont suivi à l'intérieur du PS. Cet énarque de 39 ans, secrétaire national du RPR, chargé des élus locaux depuis à peine trois mois, est décidé à pousser son avantage. Il compte sur l'effet-maire » pour gagner le canton nouvellement créé dans sa ville.

Ancien mineur de Blanzy, ancien cégétiste, M. Mathus, sortant du parce que l'opposition n'a pas - objectivement - de raison de perdre l'avantage qu'elle s'est donné en remportant deux des partielles qui ont été organisées depuis 1982 (2).

Ont ete organisées depuis 1922 (2).

D'ores et déjà, elle dispose de trente élus (5 div. opp., 1 UDF-rad., 1 UDF-CDS, 17 UDF-PR, 2 app. UDF, 3 RPR, 1 CNIP) contre vingt-six à la gauche (3 PC, 17 PS, 1 app. PS, 5 MRG).

nale est devenue majoritaire à l'assemblée départementale, elle n'a pas réussi à le « débarquer » au profit d'un président qui aurait été plus « politique ». Enfin, le groupe des non-inscrits dont il fait partie, et qui compte onze membres, entend collectivement garder une certaine indépendance d'esprit à l'heure du choix. A cela s'ajoute une vitalité qui surprend même ses adversaires.

Du coup, l'objectif annoncé d'un René Béaumont (UDF, PR), président du groupe des libéraux au conseil général, de dévenir président de l'assemblée départementale pourrait être contrarié. D'autant que, en les forçant à peine, certains (M. Lucotte peut-être) acceptem. Lucotte peut-etre accepteraient volontiers, comme le dit M. Philippe Maland (à qui l'opposition, par ailleurs, reproche d'avoir essuyé un échec sévère comme tête de liste à Mâcon en mars 1983) de

céder à une forte « pression amucale » au nom de l'union ANNE CHAUSSEBOURG.

(1) M. Jean-Pierre Worms (PS, 1st circonscription), M. Paul Duraffour (MRG, 2strc.), M. André Billardon (PS, 3strc.), M. André Lotte (PS, 4strc.), remplacé par M. Roger Leborne, et M. Pierre Joxe (PS, 5strc.), remplacé par M. Maurice Mathus.

(2) Le 10 juillet 1983, M. Noël Cureau (UDF, PR) est élu conseiller général du canton de Montpon-en-Bresse où le scrutin de mars 1982, qui s'était soldé par la proclamation de M. Paquelier (PS), avait été annulé. Le 9 décembre 1984, M. André Jarrot (RPR) est élu conseiller général du canton de Montceau-les-Mines-Nord dont le titulaire, M. André Lotte (PS), est décédé.

### RHONE : une « bavure » exemplaire à Vaulx-en-Velin?

De notre correspondant

Lyon. - Vaulx-en-Velin : en-Velin sera un bon laboratoire 44370 habitants. Sa ZUP, ses chômeurs (14.9 % des actifs), ses pauvres (le plus faible quotient familial L'union de l'opposition fait la région Rhône-Alpes avec 811 francs par habitant); ses immi-grés (22 % de la population), ses impôts locaux (les plus lourds de l'agglomération lyonnaise).

Pour M. Bruno Gollnisch, prési-dent de la fédération du Rhône du Front national, un tel canton vaut le détour. Il ne s'y présente pas en tou-riste mais avec, dans ses bagages, les 19,8 % des voix réunies par la liste de M. Le Pen aux élections euroes. Cet universitaire de trentecinq ans, doyen de la faculté de lan-gues de l'Université Lyon-3, se dit aussi artiré dans cette banlieue-est de Lyon par la perspective «d'), affronter l'une des plus grandes figures du stalinisme local».

Classé jusqu'à présent parmi les orthodoxes du Parti communiste, M. Jean Capiévic a cependant paru en retrait lors de la méparation du XXV congrès. Il a débuté sa campagne moderato en la plaçant « dans l'estamble de son capital de maire l'ensemble de son activité de maire et de conseiller général sortant ». Ce plaidoyer pour une gestion locale suffira-t-il à freiner le déclin du PCF dans ce fief historique ?

La progression de la droite est spectaculaire : de 29,7 % des voix au premier tour des municipales de 1977, l'union de l'opposition est pas-sée à 40,5 % en 1983. Parallèlement, M. Capiévic doit tenir compte, à gauche, des progrès du PS, qui a régulièrement resserré l'écart au cours des derniers scrutius. Pour les législatives de 1981, M. Jean Poperen (PS) avait même devance M. Capiévic à Vaulx-en-Velin. La vague rose est certes passée, mais le PS dispose, avec M. René Beauve-

rie, directeur d'école, d'un candidat bien implanté. Le 10 mars, Vaulx-

L'union de l'opposition fait confiance à M. Jean-Claude Cret (RPR), un radiologue et conseiller municipal discret. Trop discret aux yeux de M. Vincent Guittard (UDF-CDS), le bouillant conseiller général de Bron, qui soutient la can-didature d'un militant local du PR, M. Alain Vachon. Menaçant d'une action en référé tout journaliste qui parlerait de « candidature sauvage -, M. Guittard estime que son jugement sur le terrain est plus efficace que celui des états-majors qui décident dans des salons lambrissés .

Les états-majors en question sont plus embarrassés par le candidat d'extrême droite. UDF et RPR ont refusé la proposition du Front national de passer un accord de désiste-ment réciproque au niveau départe-mental. M. Michel Noir (RPR) affirmait même récemment - qu'il n'y aura jamais d'accord entre l'opposition nationale et le From national ».

Bien que faisant un distinguo entre l'adversaire - Capiévic et le - concurrent > Cret. M. Gollnisch promet de se maintenir au second tour s'il dépasse le seuil de 10 % des inscrits. Pas question non plus pour

lui de négocier entre les deux tours. Une triangulaire bénéficierait alors certainement au candidat de le ieu, un nouveau candidat va troubler les données du scrutin : M. Mohamed Bendjieguellal, du Mouvement des jeunes Français musulmans. La • bavure • de Vaulxen-Velin pourrait être ainsi représentative du nouveau paysage politique

JEAN-JACQUES BOZONNET.

#### LAURENS DELEUIL, CHEVALIER DE L'ANTIMARXISME A MARIGNANE

#### L'union sacrée et la calvitie des oursins

querelles d'étiquettes les tempêtes dans un verre d'eau, la politologie de salon, tout cela est bel

Laurens Deleuil, maire de Maritonales d'une opposition idéale ment, oniriquement unie, soudée comme nulle part, qu'en a-t-il à faire, sinon se réjouir ?

Oui, il est le candidat unique du couple classique mais pas omnipré-sent UDF-RPR. Oui, il a reçu l'investiture du Centre national des indépendents. Oui, anfin, le Front national le soutient - ou l'a investi, dit ce parti — en tout cas n'a pas présenté de candidat contre lui. Nuances de peu de

poids? Le mot d'ordre du parti de Jean-Marie Le Pen : « On ne fera pas

De notre envoyé spécial campagne contre Deleuil », c'est pas, c'est calle de savoir s'il faut. un peu le slogan du bon sens pour

le maire de Marignane, juvénile torat (ce fut le score de la liste Le d'apparence à soixante trois ans, Per à Marignane aux européennes) comme il devait l'être en 1947, au nom d'une cohérence politique terrompue de maire.

L'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille, qui n'a aucune carte en poche quand il pourrait en avoir tant, à toujours été un homme d'union, d'« union contre le marxisme ». Il ne va pas pleurer le iour où union s'écrit avec une

jours été très claire. On situe l'adversaire. Après on fait bloc. On tions. > S'il en est une : absurde entre toutes, qui ne le tracasse

mettre à l'écart un quart de l'élecpour lui à nen.

La pureté, d'ailleurs, ne

l'incame-t-il pas, dans sa souriante de vie publique ? « Vous ne pouvez pas savoir. Avec la SNIAS, ici, et Tillon, ministre communiste, et la CGT, toute-puissante qui descen-dait dans la rue et faisait baisser les rideaux des commercants bour un oui pour un non, on l'a vu de près, le fescisme stalinien au quoti-dien. Il faut reconnaître qu'actuellement ancora, c'ast ça, le dan-

. Un point, c'est tout. Un credo est un credo. Et tant pis pour les socialistes si, après avoir vaillam-ment combattu les communistes à Marseille et dans la région, s'entend, — ils se sont laissé fasciner par cette sirène-là,

l'œil. Il continuera. Un œil minori taire, s'il entre au conseil général (dont il a déjà été membre entre 1973 et 1979) largement dominé par la gauche. Mais un ceil perspi-cace. Et, foi de sentinelle anti-manciste et civique, on ne verra alors à l'en croire plus d'argent public silencieusement dilapidé pour alimenter Dieu sait quel fonds de caisse, par exemple des com-mandes d'études consacrées à la calvitie des oursins. Front national ou pas Front national, union sacrée

CHRISTOPHER HUDSON

(THE KILLING FIELDS)

CAMBODGE 1973-1979

Un extraordinaire document sur l'un des épisodes les plus tragiques de l'histoire contemporaine. Ce livre est tiré du texte publié en 1980 dans le New York Times Magazine, texte qui donna lieu au film réalisé par Roland Joffé, salué comme un chef-d'œuvre par la presse unanime.

"le complément essentiel d'un film inoubliable." LE FIGARO



Le nº 4 de MILLINE, est paru

- INVITÉE: Edith Cresson DOSSIER: Le pouvoir
- face aux pouvoirs ARTICLE de Danielie

Mitterrand

A ses lecteurs

Vente en klosques : 35 F 323 F à l'ordre de . GAUCHE 0, rue de Bellechasse - 75307 PARIS

aui vivent hors de France

Le Monde

RÉALISE CHAQUE SEMAINE UNE SÉLECTION INTERNATIONALE

As y trouverout une sélection des informations. commentaires et critiques parurus dans lenr enotidien

EN SUEDE, SELON L'OCDE, IL Y A PLUS DE ROBOTS PAR OUVRIER QUE DANS TOUT AUTRE PAYS.

VOLVO EST LA SOCIETE SUEDOISE QUI EN EMPLOIE LE PLUS. AVEC EUX, DEPUIS 10 ANS, VOLVO SUPPRIME PROGRESSIVEMENT LE TRAVAIL A LA CHAINE.

VOLVO



### **POLITIQUE**

#### M. Sarre dénonce l'influence de « la droite la plus dure » dans certaines municipalités d'opposition

secrétariat national du PS, responsa-ble des collectivités locales, a dressé, mardi 19 janvier, un bilan de la politique suivie par les municipalités de droite et fait part de « la très vive attention que le PS porte à l'évolution grave de certaines municipalités . . Désormais, a-t-il déclaré, certaines municipalités d'opposition sont sous influence, sous l'influence des thèmes les plus inquiétants de la droite la plus ultra »

M. Sarre a dénoncé ces « pseudolibéraux qui s'en prennent directe-ment aux libertés publiques », qui « insultent ouvertement la tradition républicaine et retrouvent des accents typiquement pétainistes dont témoignent le dénigrement de l'action sociale et de l'action cultu-

En matière d'action sociale, M. Sarre a mentionné Noisy-le-Grand (où la municipalité dirigée par M<sup>ss.</sup> Richard, RPR, a décidé la fermeture d'un centre de santé); Paris (où l'accès aux crèches muni cipales est interdit aux enfants de chômeurs); Orléans et Nice qui refusent de mettre en place des TUC (travaux d'utilité collective).

Evoquant l'action culturelle de ces municipalités, M. Sarre s'est élevé contre la fermeture « pure et

M. Georges Sarre, membre du simple » de maisons de la culture à Brest, à Nantes et à Saint-Etienne et contre le licenciement d'animateurs socio-culturels.

> Pour M. Sarre . l'obscurantisme et la censure gagnent du terrain ». Un adjoint au maire de Versailles, at-il rappelé, avait voulu faire interdire le dernier film de Jean-Luc Godard, Je vous salue Marie. M. Sarre cite le cas de communes dans lesquelles les bibliothèques municipales censurent de nombreux ouvrages : à Aulnay-sous-Bois, le livre de Pierre Paraf, ancien président du MRAP, a été interdit, tout comme l'Encyclopédie de Dideroi » parce qu'elle est préfacée par l'historien Albert Soboul ».

M. Sarre a conclu son bilan en abordant le problème de la sécurité, thème privilégié de l'opposition aux élections municipales de mars 1983. Soucieux de ne pas « pratiquer l'amalgame », il a reconnu que cer-taines municipalités de droite conduisaient, avec succès, une politique de prévention contre la délinquance, comme à Metz, Bordeaux, Epinal et Toulouse, mais il a relevé le cas de Dreux où la municipalité a refusé d'installer un conseil de pré-

### Le communiqué officiel du conseil des ministres

Le président de la Républi-que a réuni le conseil des ministres an palais de l'Elysée le mercredi 20 février 1985. A Pissue du couseil, le service de presse de la présidence de la République a diffusé le commu-niqué suivant :

L'ENTREPRISE UNIPER\$ONNELLE A RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Les entrepreneurs individuels pourront désormais, en utilisant la formule de la SARL, séparer de leur patrimoine personnel les biens affectés à leur entreprise. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a présenté au conseil des ministres un projet de loi relatif à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limi-

Ce projet, élaboré en liaison aveç le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, permettra aux entrepreneurs individuels, qu'ils soient commerçants, artisans, exploitants agricoles ou membres de certaines professions libérales, de séparer de leur patrimoine personnel les biens affectés à leur entreprise, Ils pourront ainsi limiter leur res-ponsabilité à ces biens, à l'instar des associés d'une société à responsabi-lité limitée.

La possibilité pour toute SARL d'être constituée ou de fonctionner avec un associé unique ou plusieurs associés encouragera les initiatives individuelles et favorisera la création et la transmission des entreprises familiales, elle répond à un souhait profond et ancien des entrepreneurs,

Ces dispositions peuvent d'ores et déjà être utilisées par les exploitants agricoles. Toutefois, dans le prolongement des réflexions déjà menées, une concertation sera conduite par le ministre de l'agriculture, en vue d'examiner les mesures à prendre pour tenir compte des contraintes particulières du secteur agricole.

• LE COMITÉ NATIONAL **D'ÉVALUATION** DES ÉTABLISSEMENTS A CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL, ET PROFESSIONNEL

Une instance nouvelle, composée de personnalités de haut niveau, est chargée d'évaluer les activités de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur. Le secrétaire d'Etat chargé des universités a présenté au conseil des ministres un projet de décret instituant un comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Prévu par la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, ce comité comprendra quinze personnalités nommées par décret en conseil des ministres ; neuf représen-tants de la communauté scientifique, quatre personnalités qualifiées en matière d'économie et de recherche, un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour des comptes. Il sera chargé d'examiner et

d'évaluer de manière régulière les activités exercées par l'ensemble des établissements placés sous son Il contribuera ainsi à affirmer l'exigence de qualité et d'efficacité du système d'enseignement supé-

rieur et de recherche. LE BILAN DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES

HANDICAPÉES Un effort considérable a été accompli pour permettre aux per-sonnes handicapées d'exercer, dans tous les domaines de l'existence, leurs droits de citoyen.

Madame le ministre des affaires

ciales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement, a présenté au conseil des ministres le ilan de la politique menée, depuis 1981, par le gouvernement en direc-tion des personnes handicapées.

Cette politique a répondu à trois préoccupations majeures :

1) Prévenir le handicap :

Parmi les nombreuses mesures mises en œuvre dans ce but figurent

- L'amélioration de la surveillance prénatale, grâce à la prise en charge à 100 % par la Sécurité sociale de deux examens prénataux supplémentaires et à l'organisation d'une campagne de vaccination contre la rubéole; - La mise en œuvre d'un pro-

gamme d'amélioration de la sécurité routière ; - Une action nationale d'infor-

mation sur les accidents domesti-ques des enfants; - Le lancement de programmes de recherche médicale, technologi-

que et socio-économique. 2) Améliorer les ressources et

l'accueil des personnes handicapées : - Les prestations servies aux

personnes handicapées ont été aug-mentées, depuis 1981, de 74 % pour les adultes et de 90 % pour l'allocation aux enfants atteints d'un handicap grave, soit des augmentations de pouvoir d'achat de 25 % et de 36 %; - La capacité des structures d'accueil des handicapés a été ren-

forcée par la création, depuis 1981, de deux mille places supplémen-taires dans les maisons d'accueil spécialisées, de six mille places dans les foyers d'hébergement, de deux mille places dans les ateliers protégés et de quatorze mille places dans les centre d'aide par le travail ;

- Les COTOREP (commissions ation et de recias sement professionnel) sont en cours de réorganisation, et les délais d'instruction des dossiers ont déjà été

3) Promouvoir l'insertion des apés dans la société.

- Un effort important a été réa-lisé pour l'intégration scolaire des enfants et des adolescents handi-capés et pour la formation des enseignants spécialisés :

- L'accès des handicapés au milieu du travail a été facilité par leur accueil, dès 1981, dans les structures de la formation professionnelle ordinaire, par l'assouplisse-ment des conditions d'entrée dans la fonction publique et par l'aide financière aux entreprises qui les emploient. Le nombre des travail-leurs handicapés employés dans les entreprises ordinaires a augmenté de près de 50 % depuis 1981. La participation des handicapés aux travaux d'utilité collective a été encouragée.

- De multiples actions ont été nenées pour faciliter la vie de tous les jours des personnes handicapées : création de services d'auxiliaires de vie (mille sept cent quatre-vingt-dix emplois créés et financés par l'Etat): subventions pour l'adapta-tion des logements aux besoins des personnes handicapées; facilités de transport (gratuité du voyage en train de la tierce personne, réduction de 50 % pour l'accompagnateur d'une personne handicapée); initia-tives diverses dans le domaine culturel et sportif (bibliothèques sonores, ouvrages en braille, expositions tactiles, jeux nationaux et européens pour handicapés).

La politique ainsi engagée sera poursuivie en 1985, notamment sur les points suivants :

- Renforcement de la surveil-lance de la grossesse des femmes exerçant une activité profession-

- Amélioration de l'accueil en

établissement des enfants et des ado-lescents polyhandicapés; - Ouverture des structures de travail protégé vers le milieu ordi-

Augmentation des ressources des handicapés hospitalisés tenant

compte du forfait journalier; - Evaluation des actions d'intégration scolaire (mission confiée au professeur Henri Lafay):

- Réorganisation des centres de préorientation et de rééducation prolessionnelle et développement de la formation professionnelle en milieu

Création d'un centre national de coordination de la production des aides techniques destinées aux déficients visuels;

- Renforcement du contrôle des normes d'accessibilité des installations ouvertes au public et commercialisation en 1986 d'un autobus - Mission d'étude sur le dévelop-

sportives et de loisirs des jeunes han-- Examen dans un délai de trois mois du barème de la surdité congé-

pement des activités culturelles,

• LE TRAVAIL

A TEMPS PARTIEL

Le développement de certaines formes de travail à temps partiel facilitera la réinsertion profession-nelle des chômeurs et contribuera à la modernisation de l'économie fran-

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a présenté au conseil des ministres une communication relative au travail temps partiel.

I. - Au cours des dernières années, le travail à temps partiel a progressé en France, mais il reste cependant moins développé que chez beaucoup de nos voisins. Il concerne aujourd'hui près de 1,6 million de salariés.

De nombreuses dispositions ont, depuis 1981, facilité ce développe-

- L'incidence de l'emploi à temps partiel sur le montant des cotisations de sécurité sociales plafonnées à été neutralisée ; - La définition du temps partiel et les conditions particulières de pro-

tection des travailleurs concernés ont été précisées par l'ordonnance du 26 mars 1982; Les partenaires sociaux, dans le cadre du système d'indemnisation

du chômage, ont établi des règles contribuant à ne pas pénaliser les chômeus indemnisés reprenant un emploi à temps partiel. IL - La situation actuelle du marché du travail et l'objectif priori-taire de lutte contre le chômage imposent de tout mettre en œuvre

pour favoriser l'insertion et réinté-

gration professionnelle des cho-

meurs, en particulier des chômeurs de longue durée. En outre, le développement du travail à temps partiel s'inscrit dans la politique plus large d'aménage-ment et de réduction de la duré du travail. Cette politique est une composante importante de l'action entreprise pour moderniser l'économie

française. Elle doit être développée. III. - Pour répondre à ces deux objectifs, le gouvernement a arrêté

les mesures suivantes : 1) Les entreprises qui proposeront des emplois à temps partiel sous contrat de travail à durée indéterminée, à des chômeurs indemnisés, à des chômeurs ayant épuisé leurs droits à indemnisation et à des chômeurs de longue durée bénéficieront d'une incitation :

- De 6 000 F versés par l'État pour chacune des embauches réali-sées avant le 31 décembre 1985.

- de 3 000 F pour celles qui seront réalisées en 1986 et en 1987. 2) Les chômeurs indemnisés qui reprendront un emploi à temps partiel comportant une rémunération inférieure à leur allocation de chômage bénéficieront d'une compensation de cet écart.

3) Les entreprises qui opéreront des réorganisations du travail fondées sur des réductions collectives du temps de travail et sur le développement conjoint du temps partiel pourront conclure avec l'Etat un contrat « aménagement du temps de travail et modernisation .

Ces mesures verront leur effet renforé si les partenaires sociaux adoptent de leur côté des dispositions propres à éliminer le frein au développement du travail à temps partiel que constituent les modalités de calcul du montant des cotisations de retraites complémentaires.

En ce qui concerne les effectifs pris en compte pour la détermina-tion des seuils sociaux, le gouvernement souhaite que les partenaires sociaux reprennent très rapidement leur négociation sur ce point.

Mesures individuelles Le conseil des ministres a adopté les mesures individuelles

suivantes : Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. M. Jean-Pierre Bérard, conseil-ler d'État, est admis, sur sa demande, à faire valoir ses

droits à la retraite. Sur proposition du ministre de l'agriculture, M. Philippe Lacarrière, inspecteur général des finances, est nommé directeur général de l'Office national

des torets.

En outre, le conseil des ministres a été informé du renouvellement du mandat de M. Jacques Maroselli, en taut que président du conseil d'administration de la Caisse nationale des banques.

voitures à moins de **DU 20 FEVRIER AÚ 4 MARS** REPRISE 5000 F Pour tout achat d'une voiture d'occasion Ex.: montant financé 30 000 F marquée d'un point rouge, nous reprenons 48 échéances de 945,18 F. Montant

votre ancien véhicule 5 000 F minimum, quel que soit son état, si vous le possédez depuis au moins 6 mois.

### **CREDIT TOTAL 48 MOIS.**

Crédit total 48 mois au TEG de 22% sur tous les véhicules d'occasion Garantie O.R. et Série Privilège de 3 ans où moins.

des intérêts 15 368,64 F. Sous réserve d'acceptation du dossier par DIAC S.A. au capital de F 350 000 000 -RC Paris B 542062435 - 51,53 Champs Elysées - Paris 8º.

#### **CREDIT TOTAL 36 MOIS.**

au TEG de 21% sur toutes les autres occasions.

chez tous les concessionnaires Renault

OCCASIONSRENAUL

حكدًا من الأجل



The secret arments THE THE PARTY OF THE SAME A ST THE PROPERTY (Marin TOTAL CO. LONG. And the SALA. parties participation des . in pidias

. . a munit

. :: C 1991

C (ar-ci ) THE LEAD THE - . 1173**18** i e ic es a . . . العادات الما · de gra**ndi** -0.a d ≥ #2 COMM - sucht **átá** Gars 🚧 تعمل ال - ខ្មារ

- en bra 🗗

·-::: 4141

3 : NE

Jurgasé

gacrisme scenario · Turave

ា នៅសំខាន់ - er 70% - - - - - - - - /SM CHIA S 1. c 10 A - - reilit Jack 27.6 4.00 140 · SCHOOL

· -

Water

- ....

- :

ाः i**८ त्रध** -- : engis 🐃 😁 arrent 🎗 University on the retilem**ent** - . . : 520 **de** 

---

983

.....cnt b

erderier in ermy inguée. I Garbi I ber gereite Dr Adhe - Tont il asten them to the sur le <u> Wences</u>

. Julia 344

≓antes deva#

27-50£ Q

renou

IEPRIN WOLF WHYSICIST FRANCAIS PHUPPE NOZIERES

Philipp Collège de de la for comage ave Harring Le Codes pos solides the truns den

- Paris, Philipp Theories of - 2.. Frogressi - Serzmmes e -- 2 2ppingut e e comme e, celle é i ir: Tétaux II attachemic de

🚊 🧺 faquité de Dark à l'es Té er ji pat The Lewis No. Col science F F G Charent

் உளக்க இ davidours Gresoble.)

## société

JUSTICE 

des ministre

inter De 7

3 EL

1

4:77

ž., ž.

24 C

45C.

\*\*\*

\*\* : :-

**165** %

**7** 

# 17

\*\*\*

# z. }

4× 20

14-E+

**#**8-

Pe-12

# \*\*\*

1 FL

i det

1 164

¥ 49-54

-

\* Sec. 1

1:14+

**海 4**00

\*\*\*

4 2

Secretary of the secret

Enterior Services and Services

A EMPS PARTE

2 2 2 2 2 2 2

The many transported by

of a little place.

er to the transfer

The Towns

The state of the s

A the same was transfer

THE STATE OF THE S

CHANGE OF STREET

35 - 15 Turning

.....

The wind of the imme.

COLONIO STATEMENT

and the second

No ser merur sin Le se fine francis Li e de manie Si

ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡ

172129

معت بيد يا يون ويا

The second secon

Community of the second second

10. 1 Mm ===

Property of the property of

Beeging of the paragraph of the paragraph

من المستقدارين المراد المراد

The second secon

المنتفين والمتواضية

error to the

CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

for the single tange.

Section Control

in the second second

# LE TRAVAR

AUX ASSISES DU VAL-DE-MARNE

### Les logiques particulières de Varoujan Garbidian

Les positions sont désormais bien fixées. Varoujan Garbidian se reconnaît membre de l'ASALA (Armée secrète arménieure pour la libération de l'Arménie), mais avec le simple rang de bidasse aux ordres. Obannès Semerci et Soner Nayir se déclarent, de leur côté, sympathisants de cette même ASALA sans y avoir jamais adhéré. Ni l'un ni les autres n'admettent la moindre participation dans l'attentat

d'Orly, qui ne leur fut révêlé, le 15 juillet 1983, que par la radio. Il faut encore affiner. Garbidian plaidera non compable pour ce qui est de l'attentat mais admettra les délits de détention et de transport d'armes et de munitions, de même que celui d'association de malfaiteurs alors que ses co-accusés refuseront la totalité des inculpations. Dans ces conditions, l'une des

pièces maîtresses de l'accusation, celle autour de laquelle a porté essentiellement le débat du mercredi 20 février, est évidemment le long procès-verbal établi dans la mit du 19 au 20 juillet 1983 et par lequel Garbidian a revendiqué, avec un grand luxe de détails, l'entière responsabilité du crime. De la valeur qu'accordera à ce document la cour d'assises dépend maintenant le sort des trois accusés.

ESSAYEZ DE LEUR FAIRE COMPRENDRE (QUE JE SUIS UN CHEMALIER DU TERRORISME!)

férable, pour sauver ma tête,

d'admettre une petite responsabi-

lité. » Ce n'est pas simple, mais c'est

Evidemment, on n'a pas manqué

de lui rappeler que la peine de mort est abolie en France depuis 1981,

qu'il avait un avocat qui ne manqua

pas, vraisemblablement, de le hii

faire savoir, et que ses craintes d'une

exécution immédiate au petit matin

étaient vraiment surprenantes. A

quoi il rétorque : • N'oubliez pas

que je viens d'un pays où la situa-

tion n'est pas la même qu'en France

et où ces choses que je craignais sont courantes. - Si Garbidian peut

paraître confus, il est convaincu,

pour sa part, de ne pas l'être. Il a sa

logique. Il y ajoute ses habiletés.

C'est, à l'occasion, un nostalgique

qui sait très bien entraîner son audi-

toire et l'attendrir. Il a encore, mer-

credi, parlé de son grand-père, qui

lui racontait le génocide des Armé-niens et, en place de bible, avait mis sous son oreiller un pistolet, symbole

de la vengeance et de la désense de

Il lui arrive aussi de surprendre ce

cartésien qu'est le président Saurel.

ainsi.

la patrie.

GRACE A UNE FORMATION COMPLÉMENTAIRE

Une seconde chance

« Vous dîtes que vous avez déposé chez Semerci les valises contenant des armes et des grenades, mais que c'était pour un court laps de temps. Or elles y sont restées trois mois. - Eh bien oui, Monsieur le Président, mais qu'est-ce que trois mois quand on sait que la durée de la vie d'un homme est de soixante-dix

> M. Saurel en est demeuré pensif : « Evidemment, a-t-il murmuré, en regard de l'éternité, trois mois, c'est encore un laps de temps bien plus

> > Réponse hésitante

Ainsi arrive t-il que l'on sourie et même que l'on puisse franchement rire. On n'a pas ri, pourtant, lorsqu'une autre question fut posée à Varoujan Garbidian. Soit, il nie avoir participé à l'attentat. Mais puisqu'il se présente en simple sol-dat de l'ASALA, si l'ordre lui avait été donné de l'accomplir, l'aurait-il exécuté? C'est une question à laquelle il ne s'attendait pas. - On ne me l'a pas demandé, alors je ne peux vous dire ce que j'aurais répondu. - Comme on a insisté, il a finalement consenti cette réponse hésitante : « je ne pense pas que l'aurais obéi. »

Il reste que certaines de ses explications, depuis qu'il a totalement rétracté ses aveux, ne sont pas toutes à dédaigner. Des vérifications ont été opérées. Certaines confirment qu'il a pu, sur des détails, ne pas mentir. Ainsi, quand il explique que le 15 jaillet, jour de l'attentat — qui eut lieu à 14 h 11, — il se trouvait entre 13 h 30 et 14 heures dans une quincaillerie de Courbevoie pour y acheter des supports d'étagères, il apparaît bien que le propriétaire de ce magasin, lorsqu'il fut interrogé, a lement, ne devait rien acheter. La défense a beaucoup exploité ce genre de détails sur le thème : quand on a une bombe à déposer, s'occupet-on de ces emplettes ménagères?

Pour le reste, on a appris, mer-credi, que le garde des sceaux avait fait savoir au président de la cour d'assises que le conseil des ministres n'avait pas autorisé les trois membres du gouvernement à venir dépo-ser, comme le demandait M° Vergès. Il reste que M. Saurel, et il semble bien en envisager l'éventualité, peut les faire entendre en vertu de son pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire en dehors de la qualité de témoins, à titre de simples renseignements et sans prestation de serment. On saura alors ce qu'entend Me Vergès quand il déclare qu'il portera contre eux les accusations les plus graves ».

JEAN-MARC THEOLLEYRE.

#### Le Matin condamné pour diffamation envers M. Le Pen

M. Pierre Poujade, fondateur de l'Union de défense des commerçants et artisans (UDCA), a été condamné, mercredi 20 février, par la dix-septième chambre correctionnelle de Paris, à 2 000 F d'amende pour complicité d'injure et de diffanations publiques envers M. Jean-Marie Le Pen, contenues dans une interview publiée le 13 décembre 1983 dans le Matin de Paris.

politique de M. Le Pen, l'avait excédé et qu'il avait donc tenu à qu'il avait déclaré à une journaliste du Matin, en évoquant M. Le Pen à l'époque où il fut député grâce à

l'investiture poujadiste, • lui, quant il parlait des Arabes, c'était la solution Thompson-savonnette, on les flinguait à coups de fusil Thompson et on transformait les macchabées en savon .. Selon M. Poujade, le surnom de - Thompson - savonnette - avait été attribué par les membres de son mouvement à M. Le Pen qu'ils qualifiaient par ailieurs d' + être amoral +.

tout en admettant que - l'image

## **SERGIO TORNAGHI**

militant présumé des Brigades rouges, qui a été arrêté le 15 février à Paris et dont l'Italie réclame l'extradition, a compara, mercredi 20 février, devant la chambre d'accusation de la capitale pour une audience de pure forme. Les débats ont été renvoyés au 13 mars.

lancés contre lui par les autorités italiennes : le 23 mai 1983, par un juge d'instruction de Milan, pour « port d'armes » : le 6 avril 1984, par un juge d'instruction de Rome, pour - insurrection armée »; le 28 novembre 1983, par un juge d'instruction de Milan pour - attentat terroriste, détention d'armes et violences ». Pour cette dernière affaire, M. Tornaghi avait été condamné par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises de Milan, le 6 décemgardé le souvenir, à une date il est vrai imprécise, de ce client qui, fina-autres « brigadistes» dont Mario autres «brigadistes», dont Mario Moretti, membre de la direction stratégique des Brigades rouges (le Monde du 20 février).

M. Tornaghi, qui est né le 24 mars 1958 à Milan, où il était ouvrier, a choisi comme avocats, Mª Antoine Comte, Jean-Jacques

 Demande de mise en liberté de M= Françoise Verne. - La chambre d'accusation de Gaen (Calvados) s'est donné un délai de huit jours pour examiner la demande de mise en liberté de Mm Françoise Verne, ancien sous-directeur à l'administration des monnaies et médailles, incarcérée depuis le 1º février à Caen sous l'inculpation de vol et recel de vol (le Monde du 16 février). Le défenseur de M Verne, M Pascal Dewinter,

avait entrepris cette démarche dès l'incarcération de sa cliente.

## A Paris

son extradition

de Félice et Christine Martineau.

marquer ses divergences avec le président du Front national afin de lever toute ambiguité. C'est ainsi Dans son jugement, le tribunal,

colorée doit être prise au figuré précise: « Il n'est pas établi qu'il [M. Le Pen] ait pu être surnomné par dérison Thompson - savon-nette », mais il déclare le délit de diffamation caractérisé. Ouant aux termes « être amoral ». les juges notent : « Il s'agit d'une apprécio tion d'ordre général sur la personne de M. Le Pen sans que soient visés des propos ou des actes précis susceptibles d'être offerts en preuve de la vérité. (...) C'est un état qui est incriminé ; l'infraction en cause est bien une injure publique. »

LA COUR DE CASSATION

**REEXAMINERA LE CAS** 

**DE LUC TANGORRE** 

Le ministère de la justice a indi-

L'Italie réclame

M. Sergio Tornaghi, vingt-six ans, Trois mandats d'arrêt avaient été

#### Poursuivi comme auteur principal, M. Claude Perdriel, directeur du journal, a été condamné à la même amende, et M. Le Pen obtient 5 000 F de dommages et intérêts.

A l'audience du 23 janvier, M. Poujade avait expliqué que l'expression • néo-poujadisme •. appliquée en 1983 à la formation

## PREMIÈRE COMPARUTION

qué, mardi 19 février, que à la suite de la demande de révision introduite par Luc Tangorre, condamné en mai 1983 à quinze ans de réclusion pour viols, il a été procédé à un examen de l'arrêt de la cour d'assises le condamnant. Cet examen a fait apparaître qu'une erreur de procédure était susceptible d'entacher la régularité de l'arrêt. - En présence d'une telle situation, il est apparu nécessaire, précise la chancellerie. de saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi » (article 620 du code de procédure pénale). Selon le ministère de la justice : « il appartient donc à la Cour de cassation de décider si l'arrêt condamnant Luc Tangorre pourra être ou non annulé ».

Le 26 juillet 1984, les avocats de Luc Tangorre avaient demandé la révision de la condamnation de leur client après le rejet d'un premier pourvoi en cassation. • Les vérification aussitôt entreprises viennent de s'achever », indique le ministère. Celui-ci précise qu' - elles ne permettent pas de réserver une suite favorable à cette demande qui ne contient aucun - fait nouveau », c'est-à-dire inconnu de la cour d'assises de nature à faire naître un doute sérieux sur sa culpabilité ».

Un appel en faveur de Luc Tangorre était paru le 25 janvier sur une pleine page du *Monde* signé, notamment, par MM. Pierre Halbwachs, Denis Langlois, Claude Mauriac, Madeleine Rebérioux, Gilles Per-rault, Laurent Schwartz et Pierre Vidal-Naquet. Un livre sur l'affaire Tangorre est paru en 1984 aux édi-tions La Découverte, signé Gisèle Tichané et intitulé Coupable à tout prix.

#### Dans l'administration pénitentiaire

#### SURVEILLANTS DE PRISON : REPRÉSENTATIVITÉ RECORD DE FO

La représentativité de FO dépasse les 50 % chez les surveillants de prison. Les résultats des élections pro-fessionnelles qui ont eu lieu le 22 janvier viennent d'être rendus publics par le ministère de la justice. FO obtient 50,21 % des suffrages exprimés contre 48,57 % en 1982 et 37,80 % en 1979. Les scores réalisés par les autres organisations sont les suivants: Fédération nationale des personnels pénitentiaires et de justice (FNPPJ): 11,29 %; CGT: 9,83 %; Syndicat national autonome des personnels pénitentiaires (SNAPP): 8,76 %; Syndicat autonome des personnels pénitentiaires nome des personnels pénitentiaires (SAPP, affilié à la Fédération générale autonome des fonctionnaires): 8,76 %; CFTC: 6,35 %; CFTC: 4.80 %.

En 1982, la CFTC avait obtenu 7,96 % des suffrages exprimés chez les surveillants et le SAPP 7,84 %. La FNPPJ, que préside M. Aimé Pastre, n'existait pas (elle est née d'une scission de la CGT). Le score de la CGT et de la CFDT, qui faisaient liste commune, était de 35,62 %.

Les résultats de 1985 pour l'ensemble des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire (sur-veillants, personnels de direction, éducateurs, agents administratifs, etc.) sont les suivants: F.O.: 49,40 %; FNPPJ: 10,36 %; CGT: 9,10 %: SNAPP: 7,64 %; CFTC: 6,29 %; CFDT: 5,37 %; SNEPAP (Syndicat national d'éducation et de probation de l'administration péni-tentiaire, affilé à la FEN) : 4,20 %.



d'une chaîne dont il ignorait qui

tenait les deux extrémités. Il n'a pas

préparé l'engin. Il ne l'a pas porté à Oriy. Il a simplement accepté de

livrer à un membre de l'ASALA,

dont le nom lui est resté incomu, de

quoi confectionner une bombe, mais

sans savoir quels devaient en être

Pourquoi ce deuxième scénario?

Puisque, finalement, il devait se

déclarer totalement étranger à

l'affaire, ne pouvait-il pas adopter

Question assurément trop carté-

sienne. Garbidian n'est pas de ces

hommes qui peuvent répondre

comme cela par un oui ou par un

von Il a en réalité l'âme d'un

conteur. Il sime à citer des pro-

verbes, à recourir aux images. « Si

j'avals dit au juge que je n'étais plus responsable de rien du tout

après avoir tout reconnu, il ne

m'aurait pas cru et certainement

**ÉDUCATION** 

j'aurais été fusillé. Il était donc pré-

cette attitude beaucoup plus tôt ?

l'usage et la destination.

Le deuxième scénario

scraient expulsés vers ce pays.

dement, tous ces Arméniens inter-

pellés et originaires de Turquie

Lui, Garbidian, en a frêmi : S'ils étaient renvoyés en Turquie, ils y sercient sûrement fusillés ou. pour le moins, emprisonnés pour longtemps. . . Alors, dit-il encore, en raison de mon caractère idéaliste [le mot avait été employé la veille à son sujet par un psychiatre] je ne pouvais envisager une pareille issue. J'ai donc préféré me présenter comme le responsable de tout, quitte à être la seule victime, ainsi que me le dictaient ma conscience et . l'éducation chevaleresque que j'al .

Voilà done pourquoi il s'accusa, pourquoi il raconta que l'ordre lui avait été donné, le 13 juillet 1983, de préparer une bombe, comment il alla au domici avait entreposé des valises contenant le matériel nécessaire pour y prélever ce dont il avait besoin, comment ensuite, dans la nuit du 14 au 15 juillet, il confectionna l'engin chez lui, et s'en fut, conformément à l'ordre reçu, le porter à Orly où, dans son esprit, il devait seulement exploser à bord de l'avion de la Turkish Airlines et non dans le hall de

l'aérogare. Mais pourquoi Garbidian a-t-il attendu plusieurs semaines avant de se rétracter ? Pourqubi a-t-il renou-velé ses aveux à neuf reprises devant le juge d'instruction ?

L'explication est compliquée. Il ne savait plus où il en était, Garbi-dian. Il pensait être fusillé. On l'avait placé en isolement, il attendait la mort d'un matin à l'autre. Finalement, il est revenu sur les

### **SCIENCES**

#### LE PRIX WOLF **AU PHYSICIEN FRANÇAIS** PHILIPPE NOZIÈRES

Le physicien français Philippe Nozières, professeur an Collège de France et membre de l'Académie des sciences, a reçu le prix de la fondes sciences, a reçu le prix de la lor dation israélienne Wolf (100 000 dollars), qu'il partagé avec l'Américain Conrad Herring. Les deux lauréats sont récompensés pour « leur contribution majeure à la leur contribution majeure à la collées des collées théorie fondamentale des solides. particulièrement en ce qui concerne le comportement des électrons dans

les métaux =. [Né le 12 avril 1932 à Paris, Philippe Nozières est ancien élève de l'Ecole nor-Nozières est ancien eleve de l'ecce not-male supérieure (ENS). Théoricien de la matière condensée, il a fait progresser une méthode de calcul (diagrammes et fonctions de Green) qu'il a appliquée dans de nombreux domaines, comme la théorie de l'hélium superfluide, celle des

pour 60 000 jeunes sans qualification Soixante mille jeunes voués an chômage pour cause d'échec sco-laire resteront ou retourneront dans le système éducatif en 1985. Tel est

l'objectif assigné à l'éducation nationale pour qu'elle contribue à réaliser la promesse de M. Laurent Fabius selon laquelle tout jeune de moins de vingt et un ans doit trouver, cette année, soit une formation, soit un travail. Ce dispositif, qui a déjà permis d'accueillir cinq mille quatre cent quinze élèves supplémentaires au premier trimestre de l'année scolaire en cours, est défini dans une circulaire adressée aux recteurs, sous la responsabilité de M. Roland Carraz, secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement technique et techno-

Les filières de l'enseignement professionnel débouchent trop souvent sur le chômage. Des jeunes quittent leurs études sans diplôme, soit parce qu'ils abandonnent l'école avant de l'obtenir, soit qu'ils échouent; d'autres ne trouvent aucun emploi correspondant à leur CAP ou à leur BEP. Au total, ou estime à deux cent mille le nombre de jeunes qui, chaque année, quittent le système scolaire sans qualification. Dans la panoplie des stages et des formules d'insertion professionnelle mis en place par le gouvernement, l'éduca-tion nationale a reçu la mission de retenir ou de « repêcher » ses pro-pres élèves en leur donnant une

L'objectif consiste à la fois à extraire les « naufragés » de l'ensei-gnement professionnel des statisti-ques du chômage et à leur offrir la possibilité de continuer on de théorie de l'hélium superfluide, celle des supracooducteurs, celle des métaux. Il a aussi travaillé sur la physico-chimie des surfaces et la cristallisation.

Chef de travaux, puis sous-directeur du laboratoire de physique de l'ENS, il fut nommé professeur à la faculté des sciences de Paris en 1961, puis à l'université de Grenoble en 1976, où il prit la succession du prix Nobel Louis Néel. Membre de l'Académie des sciences depuis 1981, il a été éin professeur an Collège de France en 1983, mais il a continué. d'animer son laboratoire de l'Institut Laue-Langevin à Grenoble. I

 Les cycles d'insertion professionnelle par alternance (CIPPA) voudraient préfigurer de « nouvelles formes de scolarisation » destinées à des jeunes de seize ans et plus sans projet scolaire ni professionnel. Ce cycle fait alterner périodes de formation et stages en entreprise. Ces cycles souples et individualisés pourront accueillir les jeunes en cours d'année scolaire et déboucheront, en principe, sur une autre action de qualification (apprentissage, par exemple). L'enseignement, qui doit s'adresser aux élèves • tels qu'ils sont », est assuré par des professeurs volontaires et par des intervenants extérieurs à l'éducation nationale;

 Nouvelle préparation à un exa-men après un échec. Outre le tradi-tionnel redoublement, il est proposé de grouper des élèves en échec dans des structures spécifiques. Ils participeront aux cours dispensés dans les classes de l'établissement et à des séances qui leur sont réservées sur la base d'une vingtaine d'heures par

- Des mesures destinées à faciliter la continuation des études sont en vigueur depuis la rentrée 1984. Elles consistent à créer de nouvelles sessions de préparation aux examens, tels que le brevet d'enseigne-ment professionnel et le brevet de technicies;

- Les travaux d'utilité collective (TUC) de l'éducation nationale seront attribués en priorité à des jeunes diplômés en chômage. Ces derniers aideront les enseignants lors de travaux d'atelier, surveilleront des études, effectueront des travaux de réhabilitation du cadre de vie ou de documentation. En debors de leur temps de travail, les «tucards» pourront bénéficier d'une formation dans un établissement scolaire.

Ces deux formules sont complétées par l'invitation faite aux chefs d'établissements de faciliter le retour volontaire dans leur classe de jeunes après une période d'interrup-tion d'études.



The second secon Section 2 to the second section of the second section of the second section section of the second section sect A CAS Mesui 25 Standard Control 95 45 3 maily

4 # 196 -

\* The second secon

### MÉDECINE

### SIDA: dépistage systématique pour les donneurs de sang

(Suite de la première page.)

L'étude poursuivie en Californie sur 5 000 homosexuels depuis cinq ans indique que la proportion des contaars d'anticorpe), qui n'était que de 1 % en 1980, dépasse actuellement 80 %. Il semble qu'un sur dix saulement développers la dens toute son ampleu aiors que les autres resteront soit faiblement atteints (poussées d'inflammation ganglionnaire), soit

Le SIDA, qui se transmet per contagion sexuelle ou par le sang, est resté pour l'instant confiné pour l'essentiel (94 % des cas) aux groupes dits « à risque»: homosexuels (73 % des cas), usagers des drogues par voie veineuse, Haitiens, hémophiles et populations d'Afrique centrale, Zaire assentiellement, où le virus aurait pu être apporté au moment de l'indépendance du pays par des enseignants haîtiens.

A part une ou deux exceptions, le taux de contamination a été pratichercheurs ou techniciens de laboratoire - qui sont amenés à côtover quotidiennement des malades ou des cultures virales, ce qui confirme bien que, pour l'instant, le contact direct evec l'agent du SIDA n'est que très

L'équipe pastorienne (profes J.-C. Chermann) vient de montrer en outre que le virus est inactivé par l'eau de Javel diluée au docème, par l'alcool et par la chaleur (à 56 degrés Fup siam (setument entered production

Les précautions à prendre dans les services hospitaliers abritant les malades atteints de SIDA sont facilitées par ces notions, qui sont à présent largement diffusi

La contagiosité exclusive par le sang ou par le sperme montre l'absurdité des réactions de panique que l'on a pu observer récemment dans les prisons britanniques - dont un aumonier homosexuel est mort tribunaux belges ou américains ou cormi les membres de la nolice australienne, qui se refusent à faire prativirus leur soit soufflé dans les pou-

#### Qui va payer le sang?

Le sang et tous ses dérivés, largement utilisés en thérapeutique pourraient, en revanche, devenir une ource incontrôlable de contamination de masse, et c'est pourquoi l'avènement du test de dépistage systématique représente la première grande envergure contre une maladie parmi les plus meurtrières de l'his-

La découverte, en un temps record (dix-huit mois après l'apparition du premier cas), du rétrovirus responsable de la maladie a autorisé la mise au point de tests de détection des anticorps que l'organisme fabri que comtre le virus, tests préparés par Institut Pasteur Production et dont le Centre national de transfusion sanguine vient de commencer l'application, quelques semaines avant les banques de sang améri-

La découverte de l'agent du

SIDA, le virus LAV, a été publiée

dans Sciences en mai 1983 per

une équipe comportant, notam-

ment, M<sup>me</sup> Barré-Sinoussi et

MM. J.-C. Chermann et L. Mon-

tagnier. Son clonage, permettant sa production indéfinie, a été

réussi peu après par les pasto-

naison génétique dirigée par

d'identifier la structure chimique

complète des 9 193 nucléotides

L'étude de cette structure, identique à 0,9 % près à celle

publiée peu après par les Améri-

cains, montre que ces derniers se

SIDA n'appartient pas à la famille des HTLV (ou virus

Une commission internationale de nomenclature déciders du

nom à lui donner, LAV probable-

fabrication de trousses-

diagnostic, dont le marché se

monte rien que pour les Etats-

biablement verser une redevance

La tâche qui attend les cher-

cheurs à présent reste très

clairement tracées par

MM. Chermann, Wain-Hobson et

L'étude de la séguence chimi-

que du virus, et plus précisément

des deux gènes dits «tueurs»

dollars par an, devront vraise

à l'Institut Pasteur.

Montagnier.

sont trompés et que l'agent du

qui le composent.

blèmes de conscience sans précé-

La nouvelle notice que remettront à la fin de ce mois les centres de transfusion aux donneurs potantiels indique que les Haitiens, les personnes originaires d'Afrique équatoteurs de drogues par voie intraveineuse et les hommes ou les femmes ayant eu des contacts sexuels avec un membre des groupes donner leur sang.

En dépit de cet effort de dissus sion, on estime que, sur les quatre millions de personnes qui seront soumises chaque année en France au test du SIDA, de deux mille à quatre mille vont se révéler « positives » (12 000 aux Etats-Unis). Le sang ainsi recueilli sera blen entandu éli

#### Libertés individuelles et salut public

il importere alors de vérifier par d'autres moyens biologiques complaxes que ces personnes ont bien été contaminées per le virus LAV, que les Américains appellent encore HTLV-III. Si les faits se confirment, les responsables des centres de transfusion estiment qu'il leur apparconcernés et de les soumettre à une série d'examens immunologiques et iques complémentaires, afin de voir s'ils présentant ou non les signes précurseurs de la maladie. Cette sur lance devra se renouveler tous les six mois, at l'on imagine aisément ce que représentera pour les intéress la révélation d'une vérité dont nul ne sait, pour l'instant, si elle implique une contagiosité certaine, un arrêt de mort, mais dont chacun devine Qu'elle devrait être préservée par un secret absolu. « Que se passera-t-il, dit le docteur J. Petricciani, directeur de la section Sang et produits san-guins de la Food and Drug Administration américaine, si les autorités sanitaires exigent de connaître la liste des porteurs d'anticorps, au nom de l'intérêt suprême de la santé publique 7 ». Exigence qui ne paraît l'épidémie devrait prendra l'exten-BION QUE CERTAINS redoutent... Et que se passera-t-il si les résul-

tats de ce test sont exigés un jour par les responsable des assurances-via, par certains employeurs, par les propriétaires de logement, par ceux qui délivrent les certificats médicaux pré-nuptiaux ? La perspective d'une veritable oppression sociale et politique et la menace d'une atteinte grave aux droits civiques des groupes dées. Les autorités sanitaires californiennes estiment d'ores et déjà que les noms des candidats donneurs de sang à test positif doivent être enregistrés sur une liste nationale. A New-York, au contraire, on déclare que le secret médical doit être respecté dans toute sa rigueur, et les dirigeants des centres français - qui viennent de soumettre le problème au Comité national d'éthique - par-

La généralisation du dépistage des anticorps contre le virus du SIDA devrait, à tout le moins, permettre

jusqu'alors inconnus qu'elle

contient, permettra d'identifier

de façon précise les supports (ou

antigènes) de son pouvoir patho-

gène. Des trousses-diagnostic de seconde génération seront alors

préparées, plus précises que calles dont disposeront ce mois-

ci les centres de transfusion, et

la fabrication d'un vaccin synthé-

tique pourra être envisagés à

Dès à présent, l'étude des

anticorps décelés chez les

malades, ou chez certains sujets

apparemment bien portents, est

commencés. Ses résultats sont

essentiels pour comprendre la signification de leur présence

dans le sang et pour orienter

aussi bien le diagnostic que le

Virus sont mis en cauvre à titre

préventif (chaleur, alcool, eau de

Javel) et de grands espoirs sont

autorisés sur le plan thérapeuti

que par les substances spécifi-

QUES EN COURS d'utilisation en

France, qui paralysant un anzyme

entiel à la survie du virus.

trouve devant un nouveau virus

appartenant à une nouvelle

classe pathogène jusqu'alors

inconnue, il est capital, dit

M. J.C. Chermann, d'observer au

plus vite les variations ou les

mutations qu'il pourrait présen-

ter, et d'en prévoir sinsi les

conséquences pour la popula-

Docteur E.-L.

Enfin, et sachent que l'on se

Des moyens d'inactivation du

L'avenir.

d'éliminer les contaminations par transfusion. Elles sont responsables. à ce jour, de cent morts (dont douze enfants de moins de treize ans), et de cinquante-trois cas de SIDA, déclarés chez des hémophiles soumis à des traitements réguliers per des dérivés du sang.

Mais le prix du sang va, sans nul doute, augmenter considérablement, font remarquer le docteur Charles Salmon, directeur du Centre national. de transfusion, et le docteur Cour-



Le virus du SIDA est... français Caricature de David Austin publiée par la revue scientifique britannique New Scientist du 7 février.

test. Chaque test SIDA reviendra, avec sa vérification, à 100 francs environ, ce qui représente délà une dépense annuelle de 400 millions de francs à la charge des centres. Dépense à laquelle il faudra ajouter la prise en charge des sujets dépistés et leur suivi médical, qui risque d'être de longue durée et pour lequel les centres de transfusion sont en train de mettre en place des consultations

#### Vers un traitement efficace?

If n'est pas exclu en effet qu'un traitement entrepris dès les tout premiers siones biologiques de la maladie permette de la maîtriser. La découverte récente de l'un de ces signes, l'atteinte des « cellules mères » des lymphocytes que tue le virus du SIDA, cellules situées dans le sang ou la moelle osseuse, devrait autoriser ces essais thérapeutiques très précoces, alors que la destruction des défenses naturelles est déià niquement, que ces essais sont généralement vains (2).

Les tout premiers résultats obtenus grâce à une autre découverte française sont, sur ce plan, plus de l'Institut Pasteur (professeur Chermann) et du laboratoire de physicochimie inorganique de l'université Pierre-et-Marie-Curie (docteurs André Tézé et G. Hervé), l'hétéropo-lyanion 23 (ou HPA 23) s'est révélé able de tuer les rétrovirus comme celui du SIDA et de provoquer dans les tout premiers cas où il a été utilisé un arrêt de la maladie.

Il n'est pas exclu que le retentisse nt des travaux menés sur le virus LAV dépasse lergement le cadre du SIDA, auguel se trouve fié, on le sait, un cancer particulier, le sarcome de Kaposi. Peut-être découvrira-t-on un iour que ce virus, ou l'un de ses proches, se trouve aussi à l'origine de maladies à l'heure actuelle mystérieuses et qui atteignent le système nerveux ou les articulations.

En toute hypothèse, la rapidité des découvertes, dont la priorité française n'est plus niée par personne, est sans précédent dans l'histoire de l'épidémiologie. Il faut remonter à la Renaissance pour trouver, avec l'apparition de la syphilis vers 1480, un avènement analogue à celui du SIDA. Il s'agissait-là aussi du surgisse-

ent, en Europe, en un temps d'extrême licence des mœurs d'une maladia infiniment plus grave qu'elle ne l'est aujourd'hui at qui fit, jusqu'au milieu du seizième siècle, des dizaines de milliers de morts. Bien que la plupart voyaient en cette catastrophe un châtiment du ciel, les médecins de l'époque avaient compris qu'elle se transmettait - comme le SIDA — par le sparme et par le sang, à tel point que nombre de cités èrent les prostituées et que l'Eglise dénonça solennellement la sodomie... Il fallut attendre près de cinq siècles pour que son germe (le treponeme patificien) soit découvert, en 1905, et un demi-siècle encore pour que les moyens thérapeutiques

modernes permettent de le combat-Dix-huit mois seulement se sont écoulés entre le moment où le centre d'observation américain des maladies infectiouses signale l'apparition d'une meladie nouveile, grave et mystérieuse, et la découverte par une équipe de l'Institut Pasteur de Paris du rétrovirus qui en est le principal responsable.

A l'heure cu'il est, la structure de ce virus est connue en totalité, les stigmates de son attaque peuvent être identifiés dans l'organisme avant même que se déclarent les premiers signes de la maladie, les premières tentatives therepeutiques rationnelles semblent prometteuses, et il est vraisemblable qu'un vaccin synthétique pourra être envisagé.

En dépit des dizaires de millions de dollars investis et des efforts déployés par l'équipe américaine du sur Gallo aux fins de faire xviaître et son antériorité et la rtesse de ses vues, nul na contesta plus dans la communauté scientifique que le mérite de ce remarquable tra-vail revient à un groupe de cher-cheurs français dont le talent a com-pensé la faiblesse des moyens et dont une industrie sans but lucratif, unique en son genre, l'Institut Pasteur production, a su exploiter les efforts au bénéfice de la santé publi-

#### Dr ESCOFFIER-LAMBIOTTE.

(1) Cinq compagnies américaines out reça de Washingtor une licence pour préparer ce test. Il s'agit des laboratoires Abbott, du Pont de Nemours, Electronucleonies, Littus Bioneties (avec Ortho Diagnostics) et Travenoi-Genemech. L'Institut Pasteur production travaille, lui, avec le groupe américain Genetic System, de Seartle.

tion travalle, in, avec le groupe americain Genetic System, de Seattle.

(2) Cette découverte est le fruit d'une recherche conduite conjointement par des équipes de l'INSERM (profeseur Claude Jasmin, à Villejuif), et de l'hôpital de la Finé (docteurs David Klatzman, J.C. Gluckman et Willy Rozenbaum).

#### Le ministère de la justice dément. que des délinquants sexuels scient soumis à une castration hormonale

tration chimique » des détenus condamnés pour viols ou attentats à (hirsuisme). Nous n'avons par la pudeur? Le mensuel Marie obtenii, comme dans d'aures pays. Claire croit pouvoir l'affirmer, qui l'indication de la correction de catine dans son numero de mars que l'hypérsexualité masculine, nons a de deux cents délinquants secules expliqué M. Ravier Guilles des sont sounds en France à une castra. Buttes, directeur gênéral de Schotion hormonale » Le ministère de la ring, Tout nous ludique que cette justice à démenti cette affirmation utilisation demeure, en France, La possibilité d'un contrôle hor marginale. Et nous ne vendons pas monal du comportement sexuel mas : cé produit en milieu carcéral, » culin existe depuis la mise au point en 1963 d'une antibormone, molécule dont les effets s'opposent à ceux, de la testostérone, hormone responsable de l'acquisition des caractères sexuels masculins et étroitement

impliquée dans le comportement sexuel. Cette molécule — l'acétate de cyprotérone — a été utilisée, chez l'homme, à partir de 1967. L'effet recherché (diminution de la libido) est souvent obtenu en même temps que des effets secondaires : une impuissance, une réduction de l'éiaculation et un effrondrement du nombre des spermatozoides. Tous ces effets sont réversibles. Ils sont d'autres effets indésirables (migraines céphalées, gonflement des seins).

Commercialisé par les labora-toires Schering, l'acétate de cyprotérone est sur le marché français: depuis 1981 avec deux indications - officielles . le traitement palliatif du cancer de la prostate et, chez la

Pratique ton en France la «cas femme, la correction de certains ration chimique » des détenus dérèglements hormonaux majeurs

Depuis plus de dix aus, plusieurs pays ont eu recours à l'acétate de cyproterone dans des décisions de viol ou d'attentat à la pudeur. Est-ce le cas en France? - Certaines libirations conditionnelles ont été en charge médicale où figurait la mise en route d'un traitement hor monal », affirme Marie-Claire, qui indique toutefois que « la castration chimique n'a encore jamais été imposée par un quelconque tribunal français >

Pour sa part, la chancellerie dément que les déviants sexuels soient soumis à un chantage de traitement obligatoire en échange de leur liberté. Elle ajoute, en ce qui concerne la libération condition nelle, que les dispositions en vigueur « excluent totalement et interdis formellement ce type de possibi-

### RELIGION

#### Le Père Calvez, prédicateur à Notre-Dame de Paris

Droits de l'homme, justice et Evangile

Le Père Jean-Yves Calvez, qui era le carême à Notre-Dame de Paris à partir du dimanche 24 février, est un homme du grand large. Ce Breton de cinquante-huit ans a bouringué. Non pas sur les mers, comme ses ancêtres de Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord) qui chassaient le poisson jusqu'an Canada, mais à travers le monde puisqu'il a été, pendant douze ans, un des plus proches collaborateurs du Père des jésuites.

Quittant Rome en 1983, lors de l'élection du nouveau général, le Père Calvez est, depuis, le nouveau directeur du Centre de recherche et d'action sociales (CERAS), l'ancieme Action populaire des jésuites à Vanves, récemment transférée à Paris. Spécialiste du marxisme, de l'URSS, du tiers-monde et de la doctrine sociale de l'Eglise, ce jésuite érudit, qui enseigne aujourd'hui à Sciences-Po et au centre Sèvres, a été surpris lorsque le cardinal Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris, lui a demand de prêcher le carême à Notre-Dame.

«S'il s'était agi de prêcher sur n'importe quel thème; j'aurais hésité à accepter, avous-t-il. Mais le cardinal m'a dit qu'il avait décidé de consucrer plusieurs prédications de carême à des questions de société, et c'est pourquoi il s'adressait à moi en tant que spécialiste. Dans cez conditions, je ne pouvais refuser. D'autant que je me réjouis que l'archevêque de Paris alt songé à traiter des questions sociales dans la chaire de Notre-Dame, qui est une tribune exceptionnelle. •

Exceptionnelle mais redoutable. Ce cadre prestigieux, rendu célèbre par Lacordaire, se prête-il à une matière aussi austère que la doctrine sociale de l'Eglise? Le Père Calvez rappelle, tout d'abord, que cette prédication a varié à travers les âges et qu'il ne s'agit sujourd'hui ni d'une homélie, ni d'un commentaire de la liturgie, mais plutôt de « confé-rences de carème ». Ensuite, il fait emarquer que le public atteint est

#### SPORTS

 HANDBALL - Champles nat du monde. L'équipe de France a été battue par la Finlande 33-24, mercredi 20 février, à Bergen (Norvège) à l'occasion de son deuxième match dans le championnat du

• TENNIS : Tournol de la Quinta - Henri Leconte a été éliminé par l'Américain Hank Pfister 6-7, 7-6, 7-6, mercredi 20 février. au deuxième tour du Tournoi de la Quinta (Californie) comptant pour le Grand Prix et doté. de 210 000 dollars.

très vaste : non senlement la fonle bigarrée qui remplit Notre-Dame mais aussi les auditeurs de France-Culture, puisque les conférences sont retransmises en direct, sans parler de ceux qui achèteront les fasci-cules imprimés et les cassettes par la

#### La doctrine sociale a mauvaise presse

« L'exercice est très difficile. reconnaît néanmoins le Père Calvez. car on ne sait pas vraiment à qui on parle et, surtout, le public est d'une très grande diversité, allant d'auditeurs exigeants et spécialisés à des gens très simples, auxquels il faut exposer des problèmes techniques et abstraits. » Cela dit, il ne s'agit pas d'un cours professoral, et le thème traité est plus large que l'enseignement social de l'Eglise: « Droits de l'homme, justice, Évangile ».

Pourquoi ces trois sujets? « Les trois idées sont liées, rénond le Père Calvez, ce qui n'est pas évident pour tous les chrétiens, même aujourd'hui. Si on parle beaucoup des droits de l'homme aujourd'hui et si dans certains pays, comme les Etats-Unis, il n'y a jamais eu de divorce entre l'enseignement de l'Eglise et les droits de l'homme, il ne faut pas oublier qu'en Europe ces droits ont été définis contre l'Eglise et que la notion même était tabou jusqu'à Léon XIII et les grandes encycliques sociales tout Pacem in terris de Jean XXIII. qui marque un cournant décisif.

Quant à la justice, si elle a été préchée traditionnellement par l'Eglise, cette vertu a toujours besoin d'être restaurée dans la vie sociale, et toujours inspirée par la charité. Evangile, enfin, car la pre-mière et décisive doctrine sociale chrétienne est dans l'Evangile. Que dit l'Evangile de ces droits humains et de ceste justice qui ne sont pas l'apanage des seuls chrésiens? »

On pourrait justement se demander si l'Eglise a encore une « doc-trine sociale » spécifique ; ne devrait-elle pas simplement apporter ses lumières à la société actuelle? « Il est vrai que l'expression » doctrine sociale - a mauvaise presse. répond le Père Calvez. Mais, eile fut surtout contestée dans les années 60 - le concile n'en parle pas! - bien que Jean-Paul II l'a souvent reprise depuis. Or, il s'agis moins d'un système social ou politique propre - une « troisième voie » entre socialisme et libéralisme que d'une réflexion de tous les croyants, papes, évêques et fidèles, sur la société dans laquelle nous wivons, à la lumière de l'Evangile ».

ALAIN WOODROW.

#### JEAN-PAUL II NOMINE Mar FEIDT Archevêque-évêque **DE CHAMBÉRY Maurienne et tarentaise**

Après le départ à la retraite de Mgr André Boutems, Mgr Claude Feidt, son coadjuteur, vient d'être nommé par Jean-Paul II archevêque rienne et de Tarentaise.

[Né le 7 mars 1936 à Audunle-Roman (Mourthe-et-Moselle), Mgr Feidt fit ses études an séminaire de Lyon: Ordonné prêtre au Puy, le 24 décembre 1961, il a exercé les minis-(1963-1972); professeur de théologie au séminaire diocésain du Puy à partir de 1966; vicaire épiscopal, responsable de la zone du Val-de-Loire, et chargé de la catéchèse des adultes et du mo scolaire. Mgr Feidt a été nommé évênue accuarci. Magr rendr a ete nomme eveque auxiliaire de Mgr Bontems, archevêque de Chambéry, évêque de Maurienne et Tarentaise, le 10 juillet 1980 et ordonné évêque au Puy en septembre 1980. Mgr Feidt est membre de la commission épiscopale de liturgie et pastorale sacramentelle ainsi que du comité de la Mission de France 1 sion de France. Î

#### **Selon le cardinal Lustiger**

#### LE CONCILE VATICAN II A ÉTÉ MAL INTERPRÉTÉ

Dans une interview publiée par le igaro du 20 février, le cardinal can-Marie Lustiger, archevêque de Paris, commente la récente décision de Jean-Paul II de convoquer un synode extraordinaire pour novembre prochain, en expliquant que ce dernier permettra une meilleure com-préhension du concile Vatican II, qui, selon le cardinal, a été mal in-

En soulignant les insuffisances d'une lecture purement politique de cet événement, le cardinal renvoie dos à dos ceux pour qui le concile « était déjà périmé au moment où il se concluait, parce qu'il n'allait pas assez loin » et ceux pour qui le concile « constitue, au mieux, une parenthèse à refermer aussi vite que possible -. Pour les uns et les autres, estime Mar Lustiger, le pape actuel est - inadapté à la situation : trop conservateur pour laisser souffler l'esprit conciliaire, trop libéral pour n annuler les effets 🛋

Selon l'archevêque de Paris, le concile, loin d'être - un arbitrage politique de tendances ou de rapports de forces », est avant tout « un événement ecclésial - œuvre de l'Es-

CONCESSION EXCLUSIVE

École, bibliothèque, tout public « Encyclopédia monde actuel »

PRIX BAS - GROS SUCCÈS

KITEDIT CP 8 CH. 1227 CAROUGE

IL avair sorkante-die ORGUN 2 POPILE CO S Ll'ani reteguvé soit Per ers au moment de Emm française, cet et Ettermenelle jeunem Me date ie quartier et de Hampstead, une Bu du dix-nuttième s Tais de mémorial de 1 Eles Vier Current hapidre oni a efe fu is a ture li juit beau à l and hui date de 1960. II 31 longine un titre plus i an : The Making of things the Fabrication Gleis) Fred Uhlman Miemeni le français e 7 tuneur de faire des gaff

16. Tentative

Uni

sur les anns

fune des plus gra

un j

Vé à Sh

ment-il. Il préfère pa utretien im

propos inc limache » su hychothérapie, ! eles hommes

OUS ceux qui ont rem tré le psychologue au Carl Gustav Jung (Al in mont parié de lui con la loume solidement au la realise de reslité, simant trava one la pierre et le bois A Malu à un age avance d of le lec de Zurich estant en société un 1 the librariour. Son rive celèbre : tantot de here tantot hemenque de Jung tous conveni tan une force de la men de de denser tard dans

tiple chez ses amis Pueblos ou parconner of counsille des socie B policées que la Sui me l'a confirmé na e me la confume un moches disciples, Cher

### 18. Le feuilleton de Bertrand Poirot-Delpech : « le Chercheur d'or », de J.-M. G. Le Clézio.

14. Romans: Roger Grenier, notre envoyé spécial dans l'abîme.

16. Tentative pour une « Ecographie ». 17. Ecrire, lire et vivre en France : Un vent nouveau souffle sur Rennes.

# Le Monde des livres

## Une visite chez Fred Uhlman l'auteur de « l'Ami retrouvé »

Fred Uhlman... Vous connaissez ?... Pas forcément. Et pourtant ce presque inconnu est l'auteur d'un véritable petit chef-d'œuvre

 l'Ami retrouvé - qui restera
 comme un des écrits de fiction les plus purs sur les années du nazisme. Un récit traduit dans une quinzaine de langues pour lecteurs de tous les âges, à partir de la classe de sixième, et qui conte la simple histoire de l'amitié entre deux lycéens : un jeune juif, Hans Schwarz, et un aristocrate de son âge, héritier d'une des plus grandes familles du Wurtemberg, le comte Conrad von Hohenfels. Cela se passait en 1932-1933, à Stuttgart.

Né à Stuttgart en 1901, Fred Uhlman vit depuis près d'un demi-siècle à Londres. Son premier livre, une autobiographie, paraît cette semaine chez Stock. A cette occasion, nous sommes allés le rencontrer à Londres.

## Les fantômes d'un passé déchirant

L l'Ami retrouvé, soixantedix-sept ans au moment de la traduction française, cet auteur d'une exceptionnelle jeunesse qui habite, dans le quartier résidentiel de Hampstead, une belle maison du dix-huitième siècle, tout près du mémorial du poète John Keats. Mais l'ouvrage autobiographique qui a été traduit sous le titre Il fait beau à Paris aujourd'hui date de 1960. Il portait à l'origine un titre plus significatif: The Making of an Englishman (la Fabrication d'un Anglais). Fred Uhlman parle prévient-il. Il préfère parler terre des poètes et des philoso-anglais, avec une belle articula-phes : Schiller, Hölderlin, Schel-

TL avait soixante-dix ans tion très «british», assaisonnée ling, Hegel, Hesse, Einstein et... d'une drôle de pointe d'accent allemand de sa Souabe natale.

- J'ai aimé passionnément l'Allemagne, commence-t-il tout en bourrant une longue pipe fine qu'il a dessinée lui-même. L'Allemagne du Sud surtout, le Wurtemberg qui est entouré par l'Alsace, la Suisse, l'Autriche Le Wurtemberg a toujours eu la réputation d'être un pays démocratique qui haïssait la Prusse et qui à lutté contre Bismarck. On commet une grave faute quand on dit: « Les Allemands... », alors qu'il y a différentes tribus parsaitement le français « mais en Allemagne. Le Wurtemberg, j'ai horreur de saire des gasses », par exemple, a toujours été la

le maréchal Rommel (il rit). Il v avait une vraie tradition démocratique à Stuttgart et, lors des dernières élections libres, le Wurtemberg avait voté à 24 % seulement pour Hitler...

» J'ai donc grandi dans un pays que j'aimais passionnément. C'était très beau... Le Rhin, la Forêt-Noire, le Neckar, les vieux monastères... Pour moi, perdre cette Allemagne que j'adorais a été un choc terrible, inimaginable. Un choc terrible, bien avant Auschwitz. >

La cassure, la déchirure, que Fred Uhlman nous conte dans ce livre de souvenirs est survenue le 23 mars 1933. Hitler était au pouvoir depuis quelques semaines. Fred Uhlman était un

Ce jour-là, un juge avec lequel il avait toujours été en bons termes, et qui se révélait être, à sa grande surprise, un vieux mem-bre du parti nazi, lui a fait téléphoner: «Si vous voyez Uhlmanle (le petit Uhlman), dites-lui qu'il fait beau à Paris auiourd'hui. Dites-lui bien aujour-d'hui. » « Heu-te », répète Fred Uhlman cinquante ans plus tard. Il avait compris : sans même pouvoir dire au revoir à ses parents, il partit.

Le lendemain, il franchit la frontière entre Bâle et Fribourg. Le 25 mars, il arrivait à Paris. « Jusqu'alors, écrit-il. j'avais été un avocat de province dans une ville de province. Mes perspectives étaient nettement tracées : à moins de pouvoir me libérer, ce qui était hautement improbable, je mourrais là, avocat ayant peut-être réussi, mais complète-ment frustré. Si Hitler ne m'avait pas forcé à partir, je me demande même si j'en aurais pris l'initiative. »

#### Juil par lidélité

Il fallait soudain qu'il commençât une vie nouvelle, le descendant des Schutzjuden du Wurtemberg, ces « juis pro-tégés », établis là avant le dixhuitième siècle, misérables, méprisés par les chrétiens, n'ayant pas le droit de commercer, à moins d'être protégés par le duc et de devenir des Hosjuden, ces juifs de cour, au nombre de sept en 1721 à la cour de Stuttgart. Parmi eux apparaît pour la première fois le nom de David Uhlman. Ils vont devenir tisserands, hommes d'affaires aisés, sur la voie de l'assimilation. Lui-même n'avait jamais vraiment souffert d'être juif (à l'Université, il avait accueilli très mal les sionistes venus lui dire de lutter pour avoir un pays...).

« On ne pouvait pas vraiment parler d'antisémitisme, tente-t-il d'expliquer. Si vous étiez juif, vous étiez naturellement plus



réfugiés, Fred Uhlman va parcourir la ville (armé des guides de Paris de Georges Cain, direc-teur du musée Carnavalet – et non de Julien Cain comme il est écrit par erreur...). Il va commencer à peindre, il recevra même le prix Paul-Guillaume, qu'on ne lui remettra pas parce pas heurter les Français! (Ausage du pays de Galles; sur un autre mur, des gratte-ciel newyorkais, tableaux un peu raides, à la lumière lunaire...)

En 1936, en Espagne, Fred changer sa vie, la fille d'un lord britannique plutôt raciste, appartenant à l'une des plus anciennes familles d'Angleterre : « Notre



En 1938, le couple, fixé à Longnols. Fred Uhlman fonde la Ligue allemande libre pour la culture. Et, en juin 1940, il sera arrêté et interné, comme citoyen

ememi, à l'île de Man. « Sans être Buchenwald, c'était quand même un camp (1), et c'était insupportable. D'autant plus que je ne par-lais pas l'anglais. J'ai appris là. Ce n'était pas agréable d'être incarcéré avec des fascistes anglais, des exilés allemands et juifs, et pourtant c'était la meil-

leure université MICOLE ZAND.

(1) I a publié, en 1946, un albam de sea dessins du camp sous le titre Captivity, chez Jonathan Cape.

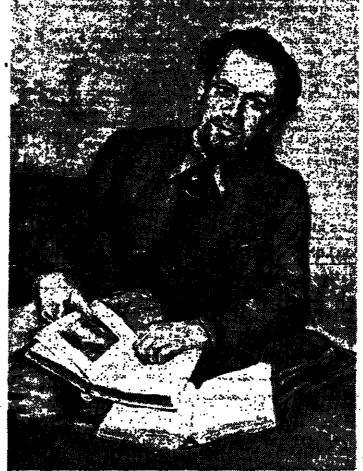

L'Eglise catholique, évidemment,

avait toujours entretenu l'antisé-

mitisme. Bien sûr, il y avait des

choses qui-étaient interdites aux juifs. Mes grands-parents.

vivalent dans un ghelto. Il y avait une loi qui imposait aux

juifs mâles de ne pas se marier

avant trente-cinq ans pour main-

tenir un faible taux de natalité.

Je savais qu'il m'était interdit

d'aller dans un club de tennis ou

un club de golf et que j'êtais sur

des listes noires. Mais je pouvais

vivre tout à fait paisiblement... Il y avait tellement de mariages

mixtes que je crois bien que, s'il

n'y avait pas eu Hitler, les juifs

allemands auraient été assimilés.

Après la guerre, tout était

## Entretien imaginaire avec Carl Gustav Jung

Les propos inattendus du « Sage de que pour Jung la névrose était le Küsnacht » sur la religion, la symptôme caractéristique de l'homme qui a perdu le soutien psychothérapie, l'alchimie, les relations de la religion. A l'un de ses amis, entre les hommes et les femmes.

tré le psychologue suisse Carl Gustav Jung (1875-1961) m'ont parlé de lui comme d'un homme solidement ancré dans la réalité, aimant travailler la terre, la pierre et le bois, faisant jusqu'à un âge avancé de la voile sur le lac de Zurich et manifestant en société un sens aigu de l'humour. Son rire surtout était célèbre : tautôt discret et réservé, tantôt homérique.

Oui, de Jung tous convenaient qu'il était une force de la nature, capable de danser tard dans la nuit dormant volontiers à la belle étoile chez ses amis les Indiens Pueblos ou parcourant la brousse en Afrique australe pour mieux connaître des sociétés moins policées que la Suisse. Comme me l'a confirmé un de

OUS ceux qui ont rencon- Baudouin, Jung n'avait rien d'un érudit livresque ni d'un homme de cabinet : aussi était-on parfois surpris en l'entendant parler, sur un ton d'absolue conviction, de l'anima, du soi, de l'ombre, des archétypes et d'autres réalités intangibles.

Paradoxalement, ce psychiatre qui se voulait avant tont un empiriste, fidèle à l'expérience, suscita des réactions d'une rare violence. Si le philosophe juif Martin Buber le rangea parmi les gnostiques paléochrétiens, les psychanalystes freudiens lui reprochèrent ses spéculations ayant trait à l'âme ancestrale de l'homme, ainsi que son « orientalisme de bazar », et rejetèrent une pensée qu'ils jugeaient d'une inspiration plus religieuse que scientifique. ses proches disciples, Charles Ce qui s'explique quand on sait

il confia un jour : « Tous les névrosés sont en quete d'une reli-

Au-dessus de la porte de sa maison de Küsnacht, près de Zurich, il avait fait graver cette devise : « Invoqué ou non, Dieu sera présent » J'en profitai pour lui demander s'il y avait une relation particulière entre cette sentence et sa vision du monde.

Lorsque la science moderne a désinfecté le ciel, me réponditelle n'y a pas trouvé Dieu. Certains scientifiques ont prétendu que la résurrection de Jésus, la naissance virginale, les miracles – tout ce qui a nourri la pensée chrétienne au cours des âges – sont de gentilles his-toires, mais qu'elles n'en sont pas moins fausses.

ROLAND JACCARD. (Lire la suite page 15.)



#### Georges-Olivier Châteaureynaud Le Congrès de fantomologie

roman

"Une construction dramatique impeccable, un crescendo à la fois tragique et burlesque qui évoque l'atmosphère de certaines nouvelles de Kafka. Ces jeux de l'esprit ont quelque chose d'exaltant."

Patrick Thévenon / L'Express



## A LA VITRINE DU LIBRAIRE

#### ROMANS

#### Le pain d'une vie

ş

Commençant en décembre 1872 pour s'achever en septembre 1944. le premier roman de Sylvie Anne nous introduit dans l'univers très particulier de la boulenge - une boulange de bocage normand. Cette petite affaire familiale a une âme, Victorine, et cela change tout. Car si la romancière brosse un tableau historique, nous fait découvrir un métier en voie de disparition et les traits propres à la société hocaine, elle sait aussi mettre

Certes, le récit est un document, un témoignage ; des Uhlans de 1870 à la Wehrmacht de 1940, les événements défilent qui bousculent les corps et les consciences ; mais tout passe per Victorine pour qui pain et vie sont vraiment synonymes. Alors, mieux qu'un récit historique, nous avons le roman du sens de la vie, et les soixante-treize années de Victorine passent sans plus d'ennui pour le lecteur que de monotonie pour l'héroine.

Tout va vite, mais tout est là les Godard, les Cantelou, les Lesage... ballottés par l'événement, secoués parce que l'Etat se sépare de l'Eglise, parce que l'artisanat est un combat quotidien, parce que la vie, Thiers ou Albert Lebrun, c'est semer le jour, pétrir la nuit, et être heureux quand on en a le temps. Les histoires vécues par l'attachante Victorine ont trouvé en Sylvie Anne une récitante de qualité. - P.-R. L

\* VICTORINE QU LE PAIN D'UNE VIE, de Sylvie Anne, Presses de la Renaissance, 350 pages, 85 F.

Ont collaboré à cette rubrique : Bernard Affiot, Genevière Brisac, Pierre Drachline, Roland Jaccard, Pierre Dractime, Rotain Jaccard Vincent Landel, Pierre-Robert Le clercq et Monique Pétillon.

Huis clos

#### au cœur d'une bataille

Dans ce château des Ardennes isolé et au cœur de la bataille de 1944, le professeur Hougoumont s'est réfugié avec ses filles quand, suspect de collaboration, il dut quitter la Belgique. L'auteur complique la situation avec l'installation de quatre combattants américains et d'un journaliste français - les elles s'émeuvent: ensuite par l'évocation de En haut du sablier, roman russe que le professeur analysait pour ses élèves de Liège: enfin, avec l'arrivée d'un soldat allemand qui n'est pas un inconnu pour Hougoumont. Tout, alors, est en place pour la tragédie dans un étonnant amalgame de réslités, de souvenirs, de fiction dans la fiction, et le lecteur pressent, avec le chant du Götterdammerung ce oui sera la fin de la bataille et. dans ce crépuscule, le dénouement de chaque destin. Mais il faut compter avec l'auteur, Louis-Antoine Prat, maître du coup de théâtre...

Roman gigogne de haute précision, ce Requiem est une belle réussite, Louis-Antoine Prat ayant aussi ce talent de suggérer plus qu'il ne développe, ce qui est la meilleure façon de dire. - P.-.R. L.

\* UN REQUIEM ALLE-MAND, de Louis-Antoine Prat, La Table roade, 240 pages, 79 F.

#### Les malheurs de Lolo

Toutes griffes dehors, Laurence Treatt, dite Lolo, yeut changer d'âme. Elle dit qu'elle n'amve à rien parce qu'elle n'a pas eu de modèle. Ne peut pas peindre, ni travailler, ni écrire, juste gâcher son intelligence à inventer des fugues, des malheurs, de la souffrance. Autour, il v a son frère, qu'on assassine, son père, qui joue à l'amant, s'enfuit. qu'on emprisonne pour un louche trafic, it y a sa mère, femme d'affaires tirée à quatre épingles. Pas grand monde à qui s'accrocher.

Le livre de Louis Julien, un ieune comédien dont c'est le premier roman, pourrait aussi s'appelei 'histoire d'un tableau. *La Vandale* tourne, roman rapide, course folle, autour d'un détail de la mort de Sardananale, Comme si l'œuvre de Delacroix incamait la passion créative derrière quoi court Lolo, qui ne brasse que du vent. Elle tente par tous les movens de se l'approprier. En le volant : c'est la voie paternella ; en l'achetant, devenue à son tour une femme d'affaires avertie comme sa mère. Lolo n'aura pas le tableau, ni vraiment de passion. Les deux meurtres qui ponctuent le roman n'ont valeur que de punition : le ira en prison.

Petite fille matée, elle en sort soumise, résignée à son vide intérieur. Un drôle de roman d'apprentissage. Si les dialogues de Louis Julien sont un peu plats, sa plume est vive. Il a un sens aigu des images dérisoires : un car pullman d'handicapés qu'il faut éviter quand on gravit la montagne, des bras maigres qui sortent de manches de pyjama. On s'arrête sur des phrases cinglantes : « Elle connut l'ennui des cours d'assises. » Le reste du temps, bercé par une histoire qui fîle bon train, on s'en laisse conter.

★ LA VANDALE, de Louis nlien. Editions Mazarine, 210 p.,

#### Doux écroulements

#### de rêves

L'histoire d'un homme que le destin accable. Serge Moro, ancien boxeur, joue dans une pièce de théâtre conventionnelle, la Chasse à la licome, où la pureté l'emporte sur e mal. A ses côtés, Martinange, ieune femme mariée à un riche antiquaire. A mesure que leur amour s'affermit au mépris des conventions, Serge, lui, entame un long chemin de douleur. Ni son ami ni celle qu'il aime ne pourront le sauver du maiheur auquel il semble prédestiné, car l'amitié et l'amour ne

Emmanuel Roblès aime observer les « lents tournoiements du destin », qu'il décrit avec réalisme et sobriété. En contraste avec les amants exaltés, son looser est la proie de forces néfastes et comme inscrites dans ses gènes sous la forme de violences soudaines et irrépressibles. L'introduction de ce personnage trouble jette de salutaires stridences dans le récit de l'idylle convenue des amants, que l'auteur met un temps fou à déshabiller de leurs préjugés. Nus, c'està-dire enfin présentables, ils insuffient à l'histoire une vérité certaine.

L'auteur enrichit une œuvre abondante d'un livre empreint d'une discrétion telle qu'on ne sait s'il faut y voir le signe d'un tempérament indécis ou un goût prononcé pour le dépouillement, Son roman serait comme une grave comédie de mœurs jouée en hiver devent un public rêveur, partagé entre la compassion qu'inspirent ces doux écroulements de rêves et l'engour-dissement accordé à la neige qui tombe au dehors. - V. Ł.

\* LA CHASSE A LICORNE, d'Emmanuel R wei Robies. Seuil, 250 pages, 85 F.

#### RÉCITS

#### La douceur aiguë

#### de Leslie Kaplan

En trois courts ouvrages, l'Excèsl'usine le Livre des ciels et. aujourd'hui. le criminel, Leslie Kaplan a imposé un ton, une écriture douce, contenue, violente sans: éclat. Comment faire ressentir la vie en miettes, la dépossession ? Il fallait, pour dire l'usine, des mots en suspens, un peu discordants. De même ici pour le « château », cette grande maison avec des petites chambres blanches où vivent, apparemment, des aliénés. C'est aussi, sans doute, une métaphore. « Îl y a une douceur, elle est bien supportable à cause de la tension. La tension vient du lieu, de toutes les personnes, de toutes et de checune, et cette cohabitation mouvante, sans retenue, permet quelque chose de pur et d'abstrait, de formel. Une

Dans cet espace bien circonscrit, des visages, des peurs, une attente. Le criminel c'est peut-être l'un de ces gens-là, le parricide par exemple. Ou bien c'est n'importe qui c'est « l'autre jamais connu », dont on sent la présence, dont on est, forcément, séparé. Il y a la chaleur de l'été, la lumière, la vibration de l'air. Et Jenny : « elle aime tout le monde, en un sens », mais surtout Louise. Elles sont souvent ensen ble, s'habillent quelquefois pareil s'affrontent en colères blanches.

Tous le livre s'achemine lente ment, vers une fête, un moment de plénitude précaire. Les uns et les autres sont réunis, sur la pelouse. Tout est si grisant, le bal, les gâteaux, le tournoiement, même la trist e de ce qui s'acheve. Un perçoit cela comme à travers un voile, sauf la demière note, insistante, celle du saxo, au petit matin.

\* LE CRIMINEL, de Leslie Kaplan, POL, 85 p., 59 F.

#### Royaumes à venir

Dans son prologue, Jean Christophe Bailly précise qu'il avait d'abord envisagé d'écrire un livre « organisé comme une maison, où scintilleraient les éléments d'une poétique urbaine ». La maison s'étant vite révélée inhabitáble, il s'est tourné vers la contemplation d'un tableau non signé du XVº siècle, la Cité idéale, conservé au palais ducal d'Urbino. Ce tableau représente une place déserte, figée dans « une immobilité pensive et nue ». Au centre, une rotonde, dont la porte s'entrouvre : quelqu'un est venu. Au-delà de la rotonde, des faubourgs rêvés, des ave nues présumées, que l'auteur entreprend de peupler, et d'où s'échapperont, ou se sont échappées, des voix, des figures de l'Occident.

Page après page, la place vide s'alourdit de mémoire. De l'invisible, Jean-Christophe Bailly fait éclore des êtres, des références, des drames. De même que la silence englobe l'idée de bruit, l'espace, écrit-il, est a une bulle qui contient l'avenir ». Tout dans ce livre est attente d'éclosions prochaines, espoir de l'amour rencontré au hasard des rues, rêve de royaumes à venir, appel des milie et un romans contenus en germe dans l'entrebaîllement de la porte de la rotonde.

De cette oscillation autour du possible, le texte tire sa respiration, son mystère. On est à la limite du silence, pourtant la vie bruit alentour.

Et c'est très beau. - V.L.

\* BEAU FIXE, de Jean-Christophe Bailly. Christian Bourgois, 181 p., 70 F.

#### **POESIE**

#### De Ronsard à Desnos

La coilection « Unichamp » des Editions Champion se propose, depuis 1983, d'offrir aux étudiants des volumes recensant le demier état des connaissances sur les écri-vains les plus divers (1).

Madeleine Lazard a rassemblé, dans Autour des Hymnes de Ronsard, des études sur les principales questions que soulève une œuvre qui fut longtemps vouée à l'oubli ou au discrédit, alors qu'elle avait suscité un certain engouement lors de

Les contributions de M. Dassonville, H. Weber, Fr. Joukovsky, M. Simonin, I. Pantin et H. Moreau éclairent bien des aspects d'une poésie séduisante et déconcertante à la fois. Un précieux guide bibliographique, dù à Jean Céard, clôt cette somme sur les Hymnes.

Publiés en 1930, les poèmes, qui composent Corps et biens de Robert Desnos, furent écrits entre 1919 et 1929, ce qui permet à son essai sur le recueil du poète surréaliste, les poemes qui relèvent ment de la poétique surréaliste et ceux qui furent rédicés orécédemment à cette influence déci-

fourmille de documents, et l'on prend bien du plaisir à lire la « prière d'insérer » rédigée par le poète, où celui-ci préciseit, non sans humour : sa vie, l'auteur, dans sa poésie, est en révolte contre la forme, a

★ AUTOUR DES HYMNES DE RONSARD, études rassem-blées par Madeleine Lazard, collec-tion « Unichamp », Editions Champion, 276 pages, 70 F.

\* ETUDE DE . CORPS ET BIENS - DE ROBERT DESNOS de Marie-Claire Dumas, collection "Unicharap", Editions Champion, 164 pages, 70 F.

(1) Parmi les volumes déià narus : la Trace de Proust, de Jean Milly, Rim-baud projets et réalisations, de Pierre Brunel, Proust: A l'ombre des jeunes filles en fleurs, de Pierre-Louis Rey.

#### Les invectives

#### de Daniel Biga

Daniel Biga, qui n'avait rien nublié d'important depuis plusieurs années, émerge de sa réserve. Après Histoire de l'air (1) au printemps demier, il nous propose deux ouvrages où éclate la rage d'un homme qui possède des ressources infinies d'invectives.

Né nu, qui regroupe des poèmes inédits et la réédition de *Oiseaux* mohicans et de Kilrov was here, ne surprendra pas ceux qui apprécient l'œuvre de ce poète qui sait si bien

Daniel Biga ne s'épargne pas, mais il le fait avec un tel sens de la dérision que son désespoir aide à respirer. « Je l'avoue rancune ? - je ne suis pas l'enfant légitime ni même naturel de Tarzan et da Lady Chatterley », écrit ironiquement Biga, qui, sans être « le seul poètre rescapé de mai 68 », comme l'affirme la ridicule bandeannonce qui orne son livre, est une voix unique car fidèle à sa révoite.

« L'Amour d'Amirat est sans

Bibliothèque de l'Institut des Hautes-Etudes japonaises.

Dennis GIRA

Le sens de la conversion

dans l'enseignement

de Shinran

MAISONNEUVE ET LAROSE

Un livre aussi attachant, drôle, enrichissant, époustouflant que son auteur!

BUCHET/CHASTEL

S. BODY-GENDROT L. MASLOW-ARMAND D. STEWART

Les noirs américains aujourd'hui

Les «Blacks» sont-ils en train de s'intégrer à la nation américaine?

ARMAND COLIN

#### OU TROUVER UN LIVRE EPUISE?

Téléphones d'abord ou venes à la LIBRAIRIE

LE TOUR DU MONDE

9, rue de la Pompe, 75116 PARIS 288-73-59 et 288-58-06 Si le titre que vous cherchez figure dans notre stock (100 000 livres dans tous les domaines) : vous l'aurez en

S'il n'y figure pas : nous diffusons gratuitement votre demande auprès d'un réseau de correspondants ; ous recevet une proposition écrite et chilirée des que nous trouvons un livre.

AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT

#### DERNIÈRES LIVRAISONS

 EXISTE-T-IL D'AUTRES CIVILISATIONS intelligentes vivant sur d'autres planètes ? Robert T. Rood et James S. Trefil, professeurs à l'Université de Virginie, qui ont cherché à évaluer le nombre vraisemblable de cas civili-sations dans notre galaxie, formulent des conclusions relativement pessimistes. En revanche, ils montrent beaucoup d'optimisme sur la capacité de l'humanité de coloniser. dans un futur proche, la quasi-totalité de la Voie lactée. (Robert Rood, James Trefil : L'Univers : Sommes-nous seuls ?, traduit de l'américain par Maud Sissung, Belfond, 250 p.

 ALEXANDER HAIG, ancien ministre des affaires étrangères du président Reagan, ex-plique comment sont prises, à la Maison Blanche, les décisions qui pesent sur le destin du monde. Il révèle en détail certaines missions qu'il a effectuées et met à nu les « machina-tions » montées par « les hommes du président » dont il dénonce l'influence byzantine et partois dangereuse, (Alexander Haig: L'Amérique n'est pas une île, Plon, 344 p., 100 F.)

■ L'AMIRAL MOUNTBATTEN, héros de la deuxième guerre mondiale et dernier vice-roi des Indes, fut assassiné par l'IRA en août 1979. A partir de la question comment un homme qui fut un combattant de la liberté at-il pu être condamné à mort per une organisation se réclamant des idéaux les plus géné-reux ? Roland Marx analyse la situation de l'Ulster et livre sa réflexion sur les nationalismes contemporains. (Roland Merx: Mort d'un amiral : l'Ira contre Mountbatten, Calmann-Levy, 232 p., 79 F.)

. L'IMAGE ET LES FONCTIONS DE L'URSS DANS LE TIERS-MONDE font l'objet de cette étude collective dont l'ambition est de dégager une analyse alliant dynamiques internes des pays en voie de développement et rapports de forces diplomatiques. Elle montre que les soviétologues occidentaux sont en-clins à surestimer le facteur soviétique dans le tiers-monde et à tenir pour secondaires les préoccupations, les intérêts et la marge de manœuvre des Etats de la périphérie. (Sous la direction de Zaki Laīdi : l'URSS vue du tiersmonde, Karthala, 188 p., 85 F).

**● CE JOURNAL DE VOYAGE EN AMÉRI-**QUE LATINE, tenu en 1983 et 1984, est tout d'abord un texte de réflexion né de la confrontation quotidienne entre la réalité observée et l'idée que s'en faisaient un couple de touristes Deu porté vers l'exotisme. Ainsi sont évoqués selon une orientation libertaire, le camaval brésilien, les mines boliviennes, l'Argentine d'Alfonsin, la « décadence » de l'Uruguay, etc. (Charles Reeve : Exotisme s'abstenir, Editions Acratie, diff. Alternative, 176 p., 90 F.)

 LES SÉNÉGALAIS ont façonné leurs institutions, selon les caractères propres de leur société, ce qui les a peu à peu écertées du « modèle » administratif français. Gerti Hesse-ling, de nationalité néerlandaise, a étudié les titutions, le droit et la société de ce pays qui occupe une place singulière sur la scène politique africaine. (Gerti Hesseling : Histoire politique du Sénégal, traduit par Catherine Miginiac, préface de Abd-El Kader Boye, Ed. Kar-thala, 438 p., 130 F.)

● PLACE DU COLONEL-FABIEN, les dirigeants du PCF ne seraient-ils que les anima-teurs d'une secte ? C'est, en tout cas, l'opinion de Philippe Robrieux, auteur de plusieurs ouvrages sur le Parti communiste, qui dénonce l'a engrenage totalitaire » dans lequel le militant se trouve happé peu à peu et qui, croyant lutter pour l'égalité et le commu-nisme, travaille en fait pour les « superprivilégiés » d'une Nomenklatura au service de l'expansionnisme soviétique. (Philippe Robrieux : la Secte, Stock, 360 p., 79 F.)

● LA DÉFAITE DE 1940 entraîna la captivité en Allemagne de deux millions de Fran-çais. Henri Grellet, jeune officier alors, responsable des affaires portuaires d'un grand groupe aujourd'hui, évoque, avec humour et conviction, cas années passées dans des camps de prisonniers, à un êge où l'homme s'épanouit. (Henri Grellet : Sous les feux des miradors, préface de Gilbert Guilleminault, Michei Dansel éditeur, 294 p., 85 F.)

. LES TRENTE DERNIERS JOURS DU NAZISME A BERLIN sont reconstitués à partir d'une documentation et des témoignages inédits par André Besson. Des ultimes combats de rue dans la capitale du Reich aux demières heures de Hitler, l'auteur brosse une fresque mettant en scène des batailles de millions d'hommes et évoque l'intimité des damnés du nazisme. (André Besson : les Trente Jours de Berlin, Ed. France-Empire, 350 p., 88 F.)

● LA COMMUNAUTÉ MUSULMANE DE FRANCE est multiple par ses origines ethniques et culturelles. Sa très grande majorité,

discrète et laborieuse, n'intéresse guère les médias, plus affectés par la délinquance des grands ensembles. Annie Krieger-Krynicki analyse la situation matérielle et culturelle qui lui est faite dans la société française et montre que la ferveur de sa pratique religieuse est le signe du déracinement, de communautés écartelées entre l'islam et l'Occident. (Annie Krieger-Krynicki : les Musulmans en France, éd. Maisonneuve et Larose, 144 p., 75 F.)

. LA SITUATION DES ENFANTS ABAN-DONNÉS est la plupart du temps évoquée par des adultes exténeurs au drame vécu par les victimes. P.E. Quinn, qui travaille aux Etats-Unis pour un programme d'aide à l'enfance malheureuse, raconte l'enfer quotidien qu'il écut, comment il fut martyrisé par ses parents adoptifs sans que les autres adultes sortent de leur silence et de leur passivité. (P.E. Quinn : les Cris du silence, traduit de l'américain par Philippe Sabathé, Presses de la Cité, 192 p., 70 F.)

■ COMMENT COMPREND-ON CE QU'ON LIT, ce qu'on écoute ? A quelles lois obéissent la conservation à long terme et la restitution du contenu d'un texte? L'auteur de cette étude aborde ces questions, entre autres, en adoptant le point de vue de la psychologie cognitive et expose les principaux modèles de compréhension et de mémorisation de textes. alliant analyses théoriques et illustrations concrètes. (Textes traduits et présentés par Guy Denhière : Il était une fois... compréhension et souvenirs de récits, Presses universi-taires de Lille, 410 p., 200 F.)

SELON L'ÉDITEUR, TROIS MAITRES MAÇONS, qui ont tenu à garder l'anonymat, ont apporte cet ouvrage qui dénonce l' « état de délabrement » de la franc-maconnerie ac-tuelle, victimes des « marchands qui sont entrés dans le temple ». Aux « erreurs » reli-gieuses et politiques, aux machinations et aux « dictatures » administratives, les auteurs opposent la démarche créatrice des « vrais inities ». (Une loge révèle : Franc-maçonnerie ou initiation ?, Ed. du Rocher, 224 p., 65 F.)

● SIGNALONS ENFIN DEUX RÉÉDI-TIONS : Isaie, réjouis-toi, un roman de Gabriel Mattneff, repris dix ans après sa première par rution (la Table ronde, 251 p., 57,70 F), et Sur la terre comme au ciel, de René Belietto (Hachette, 330 p., 72 F.) paru en 1982. Le film de Michel Detille Détille Des film de Michel Deville, Péril en la demeure, est tiré du roman de René Belletto.

<sub>et la mélancolie</sub> de l'art grad Cremium texter ger in all donne H assi essa. Saran Kofn Commence of the coupling . The qui c granare gamer les che the where he is them?! parts of the Property er a -age out revelat

and each temple pas

grand and co

and the spec

grand of charge explain

, y C. 2 Daniel **5:93 8** (

ast a second acc

ages a word to Site

grev ou less

E STATE OF THE STATE

orsigné **en ا** المراجعة

sentimen

retres a sectude.

meres en prese et i

rid - sience. - P.

"<sub>Minde</sub> des li**vres** 

d VI. suiri de OISi

WALL ROY

ME LAUDE R D'AM

But But in Cherch ber But in Cherch is Collection - Points for its 150 p. - 5 ct 48 f.

**WLOSOPHIE** 

Sarah Kofman

of State osoment

En 275 to the GU UN

Tions de sa reti

ماه و المام

ACINE M. G.

gentage des monts et 🗱 guardi a marcenarent. pattore de lentrein**t les** ga 153. T÷ 33 <sup>D</sup> ⊿**(0.7** ) Comme Coprises la ma Jeung mit et a Citar po , a cesut in 187 **/877** errette me trom me nette e (m. 19.27 1.3227 **e. s. d** Brus com es rabreaux seren des die les **endorm** niiritus turis Lauser **a es**i remene leuterment **Sugge** gates allerations south **eg** vers Dant de Imp**ade** (

Date to 2 large adulte. Mark mad armosphil i≥ €T is du pagerna**e de** la 'Racette de lightet 🛊 and the second mantre alle reserve, **a** martre munches l**et f** Tar tirre is langue Titeschiste dispret mi There is a conture. the incompany cet TO BUTTO HE SUP TO

stas un plesement **du n** 

27 3 TOLD STOP Detrive 4

istis ibitua tiet **en sci** 

THEFT TOUS DIODS \*\* 55 Sa ons. iam sus quillo e**ssa**i : Rate carranticue de Rate - R. J MELANCOLIE E M. de Sarah Kofman, F rigidados a reedition ange Comme diassique E. Cr. Station

100 Garage 1-10 2 . 85 F. — Lisez \_ L'Houde ore MLATELISTES

विशेष्ट्रक पर वह सम्बद्ध हुई

THOM

EULE EDITION INT Coarre de la socié TETTE CE MORE, er biogra

A Sel'Ar MFRESTIGIEUX VOL . is x 24. <sup>\$73</sup>0ellaga ren**forc**i COMMANDES : A PRI

in Table band

Deniel Bige a consigné, en 1977-1978, tous les sentiments qui l'habitaient lors de sa retraite à mille mêtres d'altitude. Aphorismes, poèmes en prose et impres-sions de solitude résonnent étrangement dans ce livre où un poète s'abandonne au silence. — P. D.

\* NÉ NU, suivi de OISEAUX MOHICANS et de KILROY WAS HERE, et L'AMOUR D'AMIRAT, de Daniel Biga. Le Cherche-Midi éditear. Collection « Points fixes ». 288 et 150 p., 75 et 68 F.

(2) - Le Monde des livres - du 24 février 1984.

#### **PHILOSOPHIE**

\$2.00 miles (1.00 miles)

- A LOUR DES HAW

Se Black Skill clude the

the state of the large of

Tales - Editor IV

SHE SHE RESERVED BY

See the see that the contraction

or ... Hallan (head

TEST OF TEST

et in the entitle Albeit

V 3 %

History Applies

1-11 12 2004

1. 1.15年的経験

'= ೧೯೯೮ರ ಕಾರ್ಮಕ್ಕ

9 7 9 8 7 18 **8**12

CONTRACTOR OF

arrang a semin

- 2 C 4 1

**編 新** 500 mm (100 mm) (100 mm)

· Section of the sect

事。斯·斯·克尔

The second second second second

And the second s

Mary many and the second secon

A STATE OF STATE OF

The second secon

Commercial Contraction of Figure

The second secon The state of the s

A STATE OF THE STA Section 1997 The section of the sect

AND THE PARTY OF T

W. Car

Market and the second of the s

The second secon

The second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is section in the second section in the second section is section in the second section in the second section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the s

SERVICE SERVIC

ar Marian Service

∪.∩

洒

A.75

3 ale

į.

LES ONGSTNES

#### Sarah Kofman et la mélancolie de l'art

Dans le premier texte, Mé-

lancolie de l'art, qui donne le titre à son essai. Sarah Kofman tente de comprendre les raisons de la spéculation philosophique et psychanalytique, qui cher-chent à faire parler les chefsd'œuvre muets de le peinture. Le discours philosophique, de Platon à Hegel, est révélateur saisissant l'esprit, terrifié par la fascination qu'exerce l'art, cette méduse qui emmène le spectateur dans un voyage orphique où le monde des morts et celui des vivants s'interpénètrent. Et le philosophe qui enfreint les règles du royaume de Pluton risque, comme Orphée, la mort, au mieux la folie. « C'est pourquoi la beauté n'est jamais exempte de mélancolie : elle est justement Sarah Kofman.

Balthus, dont les tableaux représentent des belles endormies - « Balthus ou la pause » est le titre merveilleusement suggestif de ce texte inédit, - semble faire taire d'emblée tout commentaire. Dans ce monde qui est aussi un glissement du réel dans la troublante dérive des identités. Balthus met en scène la transition. le passage de l'adolescence à l'âge adulte, du rêve à l'éveil, mais l'atmosphère. est toujours celle de la mélanco-lie de l'art, « du sacrifice du sujet, de la perte de l'objet ». Refusant tout discours, l'œuvre de Balthus incite à la réserve, aux interrogations multiples, et Sa-rah Kofman donne sa langue au chat, personnage discret mais omniprésent dans sa peinture.

Pour prolonger cette réflexion labyrinthique sur l'art, Sarah Kofman nous propose une étude sur les Salons, de Diderot, ainsi qu'un essai sur l'espace cathartique de la tragédie. - R. J.

\* MÉLANCOLIE DE L'ART, de Sarah Kofman, Ed. Galilée, 101 p., 68 F.

\* Signalons la réédition de l'ouvrage désormais classique de Sarah Kofman : l'Enfance de l'art - Une interprétation de l'esthétique freudienne, aux éditions Galilée, 289 p., 85 F.

Lisez . ) St Monde Des **PHILATELISTES** 

« En Afrique, un vieillerd qui meurt, c'est une bibliothèque qui

THOMAS MORE

Charte de la société pluraliste.

Introduction, biographie, portraits. La clé de l'Utopie. Notes. Tables. Un livre de référence permanente. Prix Bordin de l'Académie Française. Mame:

UN PRESTIGIEUX VOLUME relié toile de lin, sous écrin illustré, 18 x 24, 790 pages. Livré par retour, emballage renforcé : 210 F franco.

ou chèque bancaire, 16, avenue des Fleurs, 59110 La Madeleine - Tél. (20) 55.29.16. Specimen gratuit sur demande.

Un éditeur

#### dans tous ses éclats

Traducteur de l'italien, musicien, Michel Valensi a aussi publié un roman, l'Empreinte, aux éditions Selambo. C'est en constatent les difficultés qu'il y avait pour un jeune auteur inconnu à établir un dialogue avec les éditeurs qu'il a décidé de fonder sa propre maison, les Edi-tions de l'Eclat, où il publiera ce qu'il aime : des textes courts, melant la philosophie, la fiction, la

Trois collections sont annoncées : « Philosophie imaginaire », « Paraboles », et « Eclat de rire ». La première se propose de publier des textes inédits ou introuvables. d'auteurs français ou étrangers, accompagnés d'une préface d'un philosophe contemporain et suivi d'une « vie imaginaire » de l'auteur. Premier volume paru ; Comment trouver, comment chercher une première vérité, de Jules Lequier (126 p., 49 F), philosophe breton du dix-neuvième siècle (1814-

Polytechnicien, puis professeur à l'Ecole égytienne de 1843 à 1848, Lequier mena ensuite en Bretagne une existence solitaire. Il fut interné dans un hôpital psychiatrique, avant de se suicider en se noyant dans la mer. Son œuvre est restée inachevéa (ses manuscrits sont à la bibliothèque universitaire de Rennes), et il n'a rien publié de son vivant. Mais il eut une grande influence sur Charles Renouvier, à qui il communiquait ses textes et qui s'en inspira

Pris de remords; celui-ci publia, en 1865, une partie de l'œuvre de Lequier sous le titre le Problème de la science. Ce fivre, tiré à cent vinot exemplaires at non mis en vente, fut réédité par Louis Dugas en 1924 chez Armand Colin, puis par Jean Grenier aux éditions de La Baconnière en 1952. Philosophe de la liberté, connu de Bergson, Camus et Sartre, Lequier peut être considéré comme le père naturel de l'existentialisme: Cette publication act accompagnée d'une préface de Claude Morali et d'un « portrait imaginaire.» de Michel Valensi.

En avril doit paraître dans cette même collection l'Epître des sept voiles, d'Abraham Aboulatia, philosophe et voyageur juf espagnol du eizième siècle, in Cet ouvrage, préfacé par Shmuel Trigano, est une réflexion sur l'écriture et sur les principes de la cabale

Le premier titre paru dans la collection ∢ Paraboles », l'Esquive, est un roman de Patricia Farazzi spectacle, Stella Memoria, monté au Lucernaire, puis au Festival des jeunes créateurs d'Autrement.

Enfin paraîtra, dans la collection « Eclat de rire », le Livre des magnifiques, texte réalisé à partir du spectacle de Michel Boujenah, au Théâtre du Splendid. Avec une préface de Jacques Lanzmann:

★ Editions de l'Eclat, 4, passage de la Main-d'Or, 75011 Paris. Edi-tions du Scribe-Mercure Diffusion.

Les vingt ans

de « Classiques Africains »

présentée par ANDRÉ PRÉVOST, docteur ès lettres SEULE ÉDITION INTÉGRALE ET COMMENTÉE du MAITRE-LIVRE DE NOTRE TEMPS,

TEXTE DE MORE, en regard, traduction nouvelle.

COMMANDES : A. PRÉVOST, C.C.P. 1.462-61 Z Lille

brûle. » La formule est de l'éminent intellectuel malien Hampaté Ba, qui l'avait lancée pour inciter les Afritée de son cœur. cains à sauver de l'oubli les contes

et légendes de la tradition orale africaine, en les transcrivant avant que ne disparaissent les demiers griots. Hampaté Ba figure parmi les auteurs de la vingtaine de volumes publiés depuis 1964 par Armand et non sa prétendue conscience ». Colin dans une collection vouée à ce but, et intitulée « Classiques africains », qui vient de célébrer son

français, accompagnée de notes. Ethnologues, linguistes et musicologues français et africains ont collaboré à cette collection. Harnpaté Ba pour sa part y a publié des récits initiatiques peuls, Micheline Galley et Aberrahman Ayoub une version tunisienne de la geste des Béni-Hilal, Pierre Smith des contes populaires du Rwanda, Gérard Dumestre un récit bambara, Eric de Dampierre des poèmes zakaras,

vingtième anniversaire. Chaque

volume comporte un texte en lan-

que africaine et sa traduction en

D'un livre à l'autre, la variété de ces textes n'a d'égale le plus souvent que leur surprenante beauté ou leur merveilleuse imagination. Les odes des bergers peuls du Fouta-Djaion à leurs vaches sont autant de chants d'amour, et la geste malienne d'Hama le Rouge a les accents d'une épopée. Le mythe sara de la création de l'homme, dont le sexe mal placé à l'origine, sous l'aisselle, fut tranféré entre les jambes par un démiurge assucieux, , pourrait figurer dans une anthologie surréaliste. Et le récit des « chatouilles > amoureuses d'un couple de chauves-souris qui se disputent une noix est hilarant comme un fabliau grivois.

Œuvres d'érudition, les vingt volumes de « Classiques africains » révelent ainsi un patrimoine culturel où alternent l'humour paysan et le souffle poétique : une rareté qui mérite lecture.

CLAUDE WAUTHER.

Le bulletin de santé

de Gilles Plazy

La Baleine blanche (c/o Gilles Plazy, 6, rue Alfred-Stevens, 75009 Paris, abonnement dix numéros : 100 F) n'est pas une revue au sens strict du mot, mais, plutôt le bulletin de santé de son animateur qui s'en sert pour exprimar sas doutes et ses refus. encore à n'être pas vraiment sûrs d'appartenir à ce monde », constate Gilles Plazy, qui, dans Il n'est pas encore temps de désespérer, laisse

Dénonçant la dictature sournoise (183 p., 65 F), qui est l'auteur d'un et indolore des « valeurs bourgeoises », l'auteur se refuse à faire le compte de ses désillusions, et il Etienne).

sourdre un désarroi bien sympathi-

se raccroche à tous les « brandons » de révolte qui passent à por-

Gilles Plazy rend un vibrant hommage au surréalisme qui défricha bien des intelligences et qui, selon lui, eut « l'honneur irremplaçable de proclamer que c'est bien ce au'il a en lui de mystère qui fait l'homme

PIERRE DRACHLINE

Francis Jammes

#### et Madeleine Luka

Madeleine Luka, l'illustratrice du Poète rustique, de Francis Jammes. vient d'avoir quatre-vingt-dix ans. Pour célébrer cet anniversaire. l'Association Francis Jammes (Maison « Chrestia », avenue Francis-Jammas, 64300 Orthez, cotisation annuelle: 50 F) consacre son bulletin nº 4 à la Correspondance entre le poète et la € peintresse ».

Ils devinrent amis en 1930. Les lettres de Jammes, comme ses poèmes, fourmillent d'images, de trouvailles: «Le hanneton n'a pas de génie. L'hoplite céruléen, ce petit coléoptère des eaux qui est de l'azur en fusion, a du génie. » Entre eux. il v a de la douceur, une connivence paisible. Jammes, dans une Ballade libre à Madeleine Luke (reproduite à la fin du Bulletin), fait, à son tour, le portrait de celle qui l'a peint, avec sa femme :

C'est une peintress Comme il en est peu Qui nous rend le feu L'amour, la tristesse Les papillons bleus.

#### Hommage

#### à Benjamin Fondane

Le mercredi 27 février, à 20 h 30, amphithéâtre Descartes-Sorbonne (1, rue Victor-Cousin, 75005 Paris), sera rendu un homciperont Christian Bouchard, wicher Carassou, David Gascoyne, Claude Vigée et Elie Wiesel. Les Editions Arcane 17 viennent de publier un recueil de textes brefs de Gascoyne, Rencontres avec Benjamin Fondane (Distribution Distique, 32 F).

VAIN : le journaliste, le chroni-queux, le romancier » sera le thème d'un colloque international qui se tiendra du 21 au 23 mars, à l'aniversité de Saint-Etienne. L'année 1985 marque le centenaire de la mort de l'écrivain. (Renseigne-ments: Roger Beliet, secrétaire général des Amis de Jules Vallès, 78, cours Fauriel, 42100 Saint-

#### ROMANS POLICIERS -

## Ed McBain frappe encore

- ED McBAIN fait son entrée dans l'excellente collection Haute Tension », avec une autre enquête des flics du 87° Commissariat. Genero, Carella ou Hawes sont au rendez-vous et la ville, encore un coup, lâche son lot de drôles de zigues. L'un viole les femmes, non pas une, mais plusieurs fois. L'autre les pend aux réverbères, en les choisissant jeunes, belles... et rapides : il ne tue que des coureuses à pied. Horrible ballet. Les inspecteurs et les sadiques se cherchent, se défient. McBain tisse plusieurs intrigues de main de maître, sonde les cœurs, patrouille, rôde dans la nuit. Un modèle du genre, en effet. (Lightning, de Ed McBain, traduit de l'américain par J. Martinache. Presses de la Cité, collection « Haute Tension », 200 p., 50 F.)
- ROBERT B. PARKER a fini par nous attacher à son héros, Spenser, le privé désinvolte qui se ferait massacrer pour un mot d'esprit. Base-ball-boum! : une sombre histoire de matches truqués; passe en revue quelques types qui vivent de ce jeu. Spenser, qui prétand écrire un livre sur la fameuse équipe des Red Sox, cherche un pourri et trouve, bien sûr, des tas de choses plutôt louches. Le roman commence vraiment à la page 54, avec l'entrée de Franck Doerr, complet havane, chemise brun foncé, large cravate à rayures rouges sur fond moucheté de brun. Un petit gros en chemise hawaïenne, coiffé d'un panama, l'accompagne. Wally. Il tient un Walther P. 38. On se s'ennuie jamais chez Parker. (Base-ball-boum I, de Robert B. Parker, traduit de l'américain par Noël Chasseriau, Gallimard, « Série noire », nº 1983, 248 p., 15 F.)
- THOMAS McGUANE, qui vit dans le Montana, a publié quelques romans, inédits en France : The Sporting Club, Panama, Nobody's Angel, Something to be Desired. Un seul a été traduit, 33º à l'ombre (Denoël, 1978), et c'est un chef-d'œuvre que Jean-Claude Zylberstein à raison de reprendre dans sa série « Domaine étranger ». Tom Skelton, un jeune drogué, va se refaire une santé à Key West, Floride, comme guide pour les richards amateurs de pêche sportive. Il tombe sur Dance et Carter, deux dingues qui ont le monopole de ce racket. L'idée du suicide, la pêche comme métaphore, c'est l'histoire d'un garçon sans avenir qui nous est contée. à l'américaine, sèchement, avec lyrisme. McGuane a dû mettre beaucoup de lui-même dans ce perdant magnétique qui ressemble à James Dean, dirigé par Nick Roy. (33° à l'ombre, de Thomas McGuane, traduit de l'américain par Claire Malroux. 10/18 Domaine étranger », nº 1681, 222 p., 25 F.)
- ROBERT BLOCH, l'auteur de Psychose, a débuté par des récits de terreur dans la revue Weird Tales, qui publieit aussi Lovecraft, Fritz Leiber ou Henry Kuttner. Stéphane Bourgoin réunit neuf de ses histoires sinistres, parues entre 1935 et 1945. (Récits de terreur, de Robert Bloch, traduit de l'américain par F. Truchaud. Clancier-Guénaud, 

  « Au Troisième Œil », 244 p., 58 F.)

"J'ai toujours préféré les films d'horreur aux filme d'au-ies jeux dangereux à ceux de

mon âge. J'aime les palais lézardés, les aventuriers aux veux bleus. Si j'étais une héroïne,

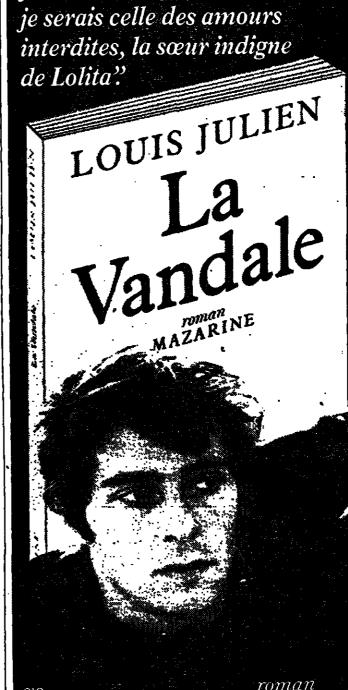

MAZARINE

Un imprécateur à la mie de pain Le vomi, comme la m..., est une matière qui a beaucoup servi,

en littérature. La « semence » aussi. A force de repasser ces plats, on finit par les rendre inodores et sans saveur. Marc-Edouard Nabe un freluquet aux allures de Roger Gilbert-Lecomte et de Prince
 Rigadin - retouille, en plus, des « glaviots ». Que les « bûcheurs de néant » et autres frieux y plongent quand même un doigt : ce jeune homme exaspérant a eu un père jazzman et ça, foi d'admirateur de Sam Woodyard (1), le sauvé, l'empêche de ressembler à un quel-

Nabe a mai digéré ses lectures. Il recrache en vrac des morceaux de Bloy, Suarès, Powys, Céline, Rebatet. Il a peut-être raison de préférer le Voyage du Condottiere (réédité chez Granit) à la Condition humaine ou le Salut par les juifs à Gilles. Il n'a pas tort de vénérer Monk et Soutine. Mais écrire avec la rage de ces frénétiques, leur fièvre, c'est une autre paire de manches. Nabe ne leur arrive encore qu'à la naissance des chevilles.

En tout cas, ses provocations ne vont pas sans risques : le vendredi 15 février, après « Apostrophes », l'emission de Bernard Pivot à laquelle il participait, un journaliste du Quotidien de Paris, Georges-Marc Benamou, est allé frapper l'auteur d'Au régal des vermines. Il a expliqué ainsi son geste : « J'aurais volontiers, il y a varintes. Il a conquante ans de cela, cassé la figure au Céline de quarante ou cinquante ans de cela, cassé la figure au Céline de Begetelles pour un massacre, au Rebatet des Décombres, à Brasillach... En aurait-on fait un drame ?... Si tous les antifascistes des années 30 avaient ainsi raisonné, je me demande au fond s'ils n'auraient pas épargné le peloton d'exécution ou la mort à tous ces « gracieux massacreurs » de l'époque, quelques années plus tard. »

- On se demande pourquoi Nabe n'a pas lu et médité un autre entrepreneur en démolitions, V. Rozanov, l'auteur de l'Apocalypse de notre temps et d'Esseulement (2) : « Il y a quelque chose de répugnant dans mon style. Ce qui est répugnant n'est pas éternal. je serais donc temporaire »... « Des poissons rouges qui jouent au soleil, mais dans un aquarium plein de purin. » La vraie haine des autres commence par celle de soi. Nabe, malgré sas dires, est assez content de lul. Il a dégorgé son pus, Hitler, les juifs, les nègres, les Blancs, Jésus, la sempitemelle exécration, comme un gosse qui joue à la guerre, se barbouille, enfile la tenue du grandpère. Et après ? Si on écoutait i mean you, de Monk et Hawkins... en attendant les Cosaques.

\* AU REGAL DES VERMINES, de Marc-Edouard Nabe. Bernard Barrault, 281 p., 88 F.

(1) Un des batteurs de Duke Ellington. (2) Plon, 1930.

#### ROMANS

## Un éloge de l'amour fou conjugal

L s'appelle Hector Hain, dit double H. II est pupille de la nation, né orphelin, élevé à Aurillac. Il déteste la scierie de son père adoptif, et se venge à coups de calembours. Et puis il aime Marine, la petite fille païenne. Et comme ça ne peut pas aller bien, cette histoire mai commencée, elle meurt d'une piqure d'abeille.

Hector Hain porte matheur, it s'en va. Pour toujours enroué, avec un chagrin impossible à dire. Restent les allitérations consolatrices, dispensatrices de sens et de non-sens, plaisir de la virtuosité puisque rien ne tient debout. Petit provincial puritain, maladroit, tētu, antipathique, arrogant et humilié, Hector Hain est à Paris. « Comment définiriez-vous votre journée ? Comme l'intervalle entre deux

Une femme de si près tenue, le dernier roman de Serge Koster, raconte la revanche d'Hector : ce sera l'amour de Mélite. ▼ Tout investir dans Mélite pour pallier ce dessaisissement premier », et tenir la gageure de l'amour fou conjugal : tel sera le propos de l'auteur.

#### Des ruses de Sioux

Il met, parce qu'il est intellicent (avec parfois une once d'ostentation), le plus d'atouts possible de son côté. Mélite est d'abord longuement introuvable : c'est Nadja qu'il faut capturer, perdue dans le labyrinthe des galeries couvertes de Paris. Elle est, par postulat, la réincarnation de Marine, Eurydice retrouvée, conquise sur la mort, aussi incrovante que Marine était païene, aussi sereine, calme, et immanente. Sphinx sans le savoir, elle pose les critères pour distinguer traves-tissement et vérité ? »

Sous le double parrainage d'Andrear, farouche détracteur de la monogamie, don Juan my-

**JOYCE CAROL OATES** 

Joyce Carol Oates

La légende

Bloodsmoor

La légende de Bloodsmoor

recrée un grand baroque

moderne, par-delà le miroir

Françoise Mallet-Joris

de l'Académie Goncourt.

de nos fantasmes les plus

Un très grand roman.

Stock

audacieux.

voyages, et d'Albert de Toth. partisan de la chasteté, philatéliste tout à fait pédophile, l'idylle suit son cours. Chant et récit alternent, et commentaires aussi. Serge Koster se méfie visiblement des ressources d'interprétation personnelle de ses

Dans la galerie du Globe, se déroule le combat pour que Mélite, sage, immuable, reste mystérieuse et désirable. Pour que jamais ne vienne « le jour consternant du premier fiasco de la routine ». « Ecrire l'amour est sans issue », note Koster : il construit son récit. AVEC UN indéniable brio, sur cet immanquable échec. Il emploie des ruses de Sioux, et des astuces de collégien. C'est tour à tour émouvant, ridicule, mesquin, tendre, abominable, sincère, truqué, d'un phallocentrisme exaspérant mais lucide, pas in-Raconter qu'on aime

quelqu'un, et que cette personne vous aime, pendant près de trois cents pages, être parsurtout faire en sorte qu'il ne se passe rien : amour immobile, intact, posé là avec interdiction de bouger, parce que sinon le monde volerait en éclats... le risque était grand d'ennuyer. Mais la « rhétorique fragmentée, cyclothymique, fétichisante, du collectionneur enroué » qui nous raconte cette non-histoire tient en haleine. A cause de l'inquiétude qui fêle la phrase de Serge Koster. A cause des contradictions qu'il quette sans cesse, et dont il ne vient pas à bout.

Voici un livre troo habile pour ne pas émouvoir par ses maladresses, un roman-photo pensant qui est aussi un roman

GENEVIEVE BHIDAL.

\* UNE FEMME DE SI PRES TENUE, de Serge Koster. Flammarion, 284 p., 90 F.

## Roger Grenier notre envoyé spécial dans l'abîme

Un roman de l'échec, une peinture de la détresse

L écrit les dents serrées sur un cri, ou seulement l'écho L d'un cri, que ni lui ni ses personnages ne poussent jamais. La pudeur le leur interdit, la lucidité les en décourage. Mais par sa discrétion même leur détresse nous atteint, nous pénètre comme la petite pluie fine qui tombe chez Simenon. Au fil de huit romans et de cinq recueils de nouvelles. Roger Grenier est allé jusqu'au cœur de la difficulté

Dans II te faudra quitter Florence, son neuvième roman, il a choisi l'exil pour thème. D'abord, il ne s'agit que d'un déménagement provisoire dont nul ne songerait à se plaindre. A l'occasion d'une maladie sans gravité, le journaliste Adrien Laplace abandonne sa chambre d'hôtel pour s'installer chez une amie qui ne demande qu'à le soigner. Ce très modeste dépaysement a la saveur de vacances. Il pourrait s'éterniser si Laplace ne devinait, sous les attentions dont il est l'objet, un appel, une offre, le piège d'une liaison. Aussitôt, il se recroqueville.

Pourquoi les autres aimeraientils quelqu'un qui ne s'aime guère? Résigné à jouer les comparses ou les témoins, il se laisse frôler par l'aventure comme on regarde passer les trains. Un jour peut-être s'approchera-t-il trop

A son corps défendant, le journaliste pénètre dans le «cercle magique ». Il paiera cher son imprudence, par la perte de son emploi. Au foyer de Luciana, il fait un peu figure de parent pauvre. Souffre-t-il? Certes, mais sans révolte, presque sans angoisse. Son propre sort l'intéresse tellement moins que celui de ses hôtes! Il n'a que des ennuis alors qu'eux courent à la catastrophe, se débattent en vain, accumulent les maladresses et finissent par mordre la poussière.

#### La compassion et l'ironie

Luciana ne s'en relèvera pas. Elle a tant lutté pour survivre qu'elle est à bout. Elle n'y croit plus, ne peut plus même feindre croire. Seuls les deux hommes repartent, chacun de son côté. Le mari, chassé de France, ira berner quelques nigauds aux antipodes, le journaliste se recyclera dans quelque obscure agence de presse. Mais il garde l'oreille tendue, aux aguets des soupirs rentrés, des plaintes étouffées qui lui désignent les âmes sœurs.

Jamais pourtant ce roman de l'échec ne verse dans le larmoiement. Dès que la compassion devient trop vive, l'ironie la rappelle à l'ordre. Méliez-vous. On ne se penche pas impunément sur l'autre monde, celui des mal



BERENICE CLEEVE.

Justement, voici la tentation qui se présente, sous la forme d'un faux médecin, doté d'une fausse identité, un charlatan absurde qui l'étourdit de paroles, de mensonges, de menaces. Le gag est si gros que Laplace n'en soupconne pas le danger. Par jeu, par déformation professionnelle, il entame une enquête qui le mène chez l'épouse de l'escroc, combien plus malheureuse et donc plus redoutable que son mari. Elle se nomme Luciana et respire un fatalisme qui ressemble à la paix. Le hasard l'a promenée un peu partout, d'Espagne en Europe de l'Est, le long des grands chemins de la misère. Elle y a rencontré cette pauvre canaille qui la bat, qu'elle trompe, mais avec qui elle forme désormais un couple indissoluble. Ils sont parvenus à une sorte d'équilibre que Laplace admire d'un œil jaloux. Ne parlons pas d'amour, le mot paraît frivole pour désigner la solidarité si profonde qui unit ces déracinés, et qui leur permet de survivre. Car - le desespoir n'est plus tout à fait le désespoir si l'on est désespéré à deux -. partis, des malchanceux. Les vic-

times disposent d'armes secrètes. Elles ont bien failli avoir la peau de Roger Grenier, notre envoyé spécial dans l'abîme. Il en parle à voix basse, un peu haletante, comme s'il n'était pas sûr d'avoir refait surface, ou comme s'il lui tardait de retourner chez les

GABRIELLE ROLIN.

★ IL TE FAUDRA QUITTER FLORENCE, de Roger Grenier. Ed. Gallimard, 181 pages, 72 F.



### PHILOSOPHIE

## Jules Vuillemin, la logique et la liberté

philosophie à progresser ? Oui, du moins si l'on entend par «logique» la théorie des processus formels du raisonnement, ont répondu la plupart des philosophes, d'Aristote et Leibniz à Bertrand Russell et aux tendances dominantes de la philosophie anglosaxonne. Pourtant, la pensée française contemporaine, à queiques exceptions près, ne semble pas encore admettre cette idée. Parmi ces exceptions, il en est une particulièrement remarquable, celle de Jules Vuillemin, dont le dernier livre montre précisément comment la logique, bien entendue, peut contribuer à clarifier les omblemes fondamentaux de la philosophie morale.

Jules Vuillemin est à bien des égards une figure à part dans le paysage intellectuel d'aujourd'hui. Entré fort jeune — il avait quarante deux ans — au Collège de France, où il succédait à Maurice Merleau-Ponty, il y occupe depuis plus de vingt ans une chaire de philosophie de la connaissance. Durant cette période, il a publié quelques livres importants mais qui n'ont pas trouvé, hors du cercle des spécialistes, l'écho qu'ils méritaient : De la logique à la théologie (1967), Leçons sur la première philosophie de Russell (1968), le Dieu d'Anselme et les apparences de la raison (1971), la Logique et le Monde sensible (1971).

Et voici qu'après un long silence, ponctué par quelques ar-ticles confidentiels, Jules Vuillemin revient avec un gros ouvrage au projet ambitieux, intitulé Nécessité ou Contingence. En fait, la plus grande partie de revail est consecrée à l'analyse minutieuse d'un paradoxe logique fameux dans l'antiquité grecque et romaine : «l'aporie de Diodore ». De quoi s'agit-il ? Lecteurs, armez-vous de patience, car nous entrons ici dans un domaine aride, celui de l'absréflexion de Vuillemin, menée dans un style impide, représente le plus sûr des guides.

#### La nécessité

#### et la contingence

Connue parfois sous le nom d'argument « dominateur », l'aporie en question, formulée par un philosophe grec du nom de Diodore, à peu près contemporain d'Aristote, et rapportée par Epictète, peut se résumer comme suit. Parmi les conditions de tout acte libre, habituellement considérées comme allant de soi, il y a trois principes qui énoncent que : a) le passé est irrévocable; b) de l'impossible au possible, la conséquence n'est pas bonne ; c) il y a des possibles qui ne se seront jamais. Ajoutons que ces trois principes en supposent en général un quatrième, qui dit que ce qui est ne peut pas ne pas être pendant qu'il est.

Or Diodore démontrait que ces quatre principes sont en réalité incompatibles entre eux, leurs conséquences se détrui-

autres. Pour sauver la cohérence logique du raisonnement, il faut donc renoncer à l'un de ces principes, au choix : du coup on aboutit, selon le choix du principe rejeté, à des systèmes complètement différents Cartains de ces systèmes - ceux des stoiciens et des mégariques, par exemple - reviennent à affirmer une sorte de nécessitarisme universel, dans lequel i ne reste plus grand place pour la contingence, donc pour la liberté humaine au sens usuel du terme. Dans d'autres solutions. au contraire - cella d'Aristote celle d'Epicure, celle des sceptiques grecs ou celle des platoniciens - contingence et liberté sont réintroduites, mais au prix du sacrifice de certaines règles logiques trop souvent considé rées comme évidentes. Bref, d'un côté comme de l'autre, la pensée humaine est appelée découvrir sa finitude.

C'est à l'exposé du problème de Diodore et de ses solutions classiques que sont consacrées les trois premières parties du livre de Jules Vuillemin. Elles insseront surtout l'historien. Mais la quatrième partie est la plus audacieuse, philosophiquement parlant : à partir de la locique des propositions et des jugements, Vuillemin y reprend l'examen de toutes les options concevables relativement au problème de la nécessité et de la contingence. Puis de là, il deduit la forme obligée des grands systèmes philosophiques possibles, et leurs consequences quant au statut des lois de la nature et de la liberté humaine. Le livre se termine donc par une évocation de ces grands systèmes auxquels se ramènent tous les autres : réalisme, conceptualisme, nominalisme, intuitionnisme et scepticisme.

Naturellement, Vuillemin se garde bien, puisqu'il s'agit d'un travail objectif, de dire où vont ses préférences - même s'il est qu'elles s'adressent à l'intuitionnisme, système disposé à sacrifier le principe du tiers exclu pour sauver l'existence de la

Soyons honnête : il s'agit là d'un livre difficile. Non par la langue, encore une fois, mais par le degré d'attention qu'il exige du lecteur, il n'en reste pas moins que des travaux de ce genre contribuent grandement à élucider les vieux problèmes légués par la tradition scolastique et, par là-même, ouvrent la voie à une nouvelle philosophie de l'action, édifiée sur des bases clarifiées. Le jeu en vaut donc la chandelle, et bien des philosophes contemporains auraient tout à gagner à conduire leurs raisonnements avec les mêmes scrupules logiques que Jules Vuillemin les

CHRISTIAN DELACAMPAGNE.

\* NÉCESSITÉ QU CONTINGENCE - L'APO-RIE DE DIODORE ET LES SYSTÈMES PHILOSOPHI-QUES, de Jules Vuillemin. Editions de Minuit, collection - Le sens commun », 448 p., 140 F.



Collection «Mystiques et Religions» JEAN TOURNIAC

Vie posthume

résurrection dans le judéo-christianisme

Le triomphe de la vie et l'intercession mariale 1 oil. 102 F

Catalogue sur demande - 26, rue Vauquelin - 75005 Paris

Rernard Teys des origines rerenu.

E sance du Die beau projet! a store southe Pour de comment s'est isse in lière du ange rebelle E-is- Tour Saiso es trais disparates qu E SE MANERE (CSC NE NO. : --- Il des con พีธ ประชาวยา **5-50มาเร** per contes d'où per ce clorger resolut A com cascur de le mais De Babylone & is inverses de la l ges de Estise, des m El met Morte aux ent m hier Meyen Age, Insecte a effectue ni Eghet, tortucus et inst Lu an anarn flève d allm. aurege de phil Acteur d'Etat, professeur an Paris I. etait jusc sat count pour ses l fattenque, en apparei gigis de la démonolo main ce stelle. il a c en eurages à Hegel. www.du.dix-septi**eme** s h renture contemporate mitat Pancisky et a

Intretier

mati riusiours annoce, i

लाक militae d'art an

They are

aring.

Suite de la page 17.3 Mac mode dis cine m matacasse ces idées d aigraise millions d'ho rire les genérations su grain verses psycholog

· Considerans ces , ve Zestante die un pryc Mill are tacke, note top to the less unexplained en l'ho Michael faitsance & J - c royanne all el el vous. . Volla The erre conchologique Telegrame est un magal deme de parchothérapie Tarre de l'ann - Peut-e:re pourriez-

expliquer plus concr am te que doi: faire le paye tapente. Doit-il indiquer alde comment se compte a implement l'exhorter à 1 shi-meme son chemin ? de salistare en enonçand de generale. Mais je pel desire faites l'un et l'an Sause: fes - partir d'un p pose a Prori. Demant My plant sans chaque thiduel ce qu'exige la ste concrete. Cela devrait

ne seul 2 Thori. Vous av Res encore & ce point inco The tes peut pos Auguer ses croblèmes. A there sichotique, dentile à son inconscient et mindance à tenir le mission montaine m for an lier de vouloir coi man is proper situation in Hasarae - vous à décla We mere inconsciente — will burge ... This se consider ing a provingue

tone de sa sie dinée et Mage Marea eux de so fil the state aller vote i to Ce Test pas de est die porce aider Good que Sing Property quelque choi

in a re malade auri malade aur oriente de molai the in ere inferieur que l'a the sur ar divan pendan

an Dieu, le médecie

22-12-12

- 17 4 7 2 2

Control of the page

en de le en les

in the transfer of

or on the residence of

The state of the

The second

71 -141.

.....

Figure 1. The second

The first program

7.00

7-11-5

er et allege

··\* :: . ..

or in the editor

n in Thomas et of the second for the Contracting .-. - ::::<u>...</u>

1- 11 : :::::::

1 7 10 10 10 €

T - 1 341 175

1.12

And the second

100 C 100 THE

10.10

... see

The second of the second of

والمنطقة وال

1885 - 49 Die 1981 36

المنافعة والمراث

1

ķ : -

.

400

- 1- -

8.8374

2

ZN .

# 1 (22mg

2

2\_

. 2

26 77 79

ş · .

المناج المنتا

المعالج المعالج

7 7.---

4

-

:7: 1

.5 + ÷

S 340 mg

F ....

· .

47.5

÷j. \*\*\* 3 12 8 g :

- **G** 

300 E

# PI -

● 6 割成

\*\*\*\*

The same

ic.

**≒** :

- ----

36 17

grand e

- The Control of the

MARINE T.

300

š ....

in the

\$ 1 d. 78

5 00 Z

Atom 🔞

\*\*\* \*\* <del>\*\*</del>

441-4

\$ 45 B

3 July 198

--

. . .

## Nom : Satan. Date de naissance : à préciser

Bernard Teyssèdre est parti à la recherche les manuscrits de la mer Morte c'est-à-dire, pour l'homme occides origines du Diable. Il n'en est pas nous ont conservé la doctrine),

NQUETER sur la naissance du Diable, quel beau projet! Il y fallait un sacré souffle. Pour comprendre comment s'est constituée l'image familière du prince des démons, ange rebelle et maître de l'Enfer, pour saisir l'origine des traits disparates qui composent sa silhouette (est-il serpent ou bouc? a-t-il des cornes? des ailes de chauve-souris? depuisquand? venues d'où?), force était de plonger résolument dans un océan obscur de textes mal connus. De Babylone à la Chine, des apocryphes de la Bible aux pères de l'Eglise, des manuscrits de la mer Morte aux enluminures du haut Moyen Age, Bernard Teyssèdre a effectué un périple

singulier, tortueux et inattendu. Car cet ancien élève de la rue d'Ulm, agrégé de philosophie, docteur d'Etat, professeur à l'université Paris-I, était jusqu'à présent connu pour ses travaux d'esthétique, en apparence fort éloignés de la démonologie. En un quart de siècle, il a consacré des ouvrages à Hegel, à l'art français du dix-septième siècle, à la peinture contemporaine. Il a traduit Panofsky et a tenu, durant plusieurs années, la rubrique de critique d'art au Nouvel Observateur.

Rien ne le prédisposait à se retrouver dans une galère phénicienne entre la Grèce et la Palestine. Rien, sauf précisément l'esthétique. Dans l'ambitieux projet qu'il a conçu - rien de moins qu'une archéologie de l'imaginaire judéo-chrétien domine, en effet, l'idée que sous la pensée courent des images chargées d'affects.

A grand renfort d'érudition, les quelque huit cents pages de cette généalogie du Diable » tentent de restituer sa gestation sur plusieurs millénaires. Peut-on résumer? L'Ancien Testament ne connaît pas de Diable, prince unique des démons, ni d'Enfer où scraient châtiés éternellement les pécheurs. Il a emprunté à Babylone, en les travaillant à sa manière, les monstrés de l'abîme, les serpents de mer, les souffles mauvais et les terreurs secrètes de voir les morts venir s'abreuver du sang des vivants. Mais les démons ont perdu leurs noms propres, ils n'ont encore ni chef ni unité, même si quelques leaders apparaissent cà et là et que Satan, ancien nom commun, tend à perdre son article indéfini.

C'est à Qumran, au premier siècle avant Jésus-Christ, dans la communauté des Esséniens (dont

que prendrait corps, sous le nom de Bélial, l'idée du Diable. Ce n'est pourtant pas encore le nôtre. Il y manque l'Enfer, le combat contre le Messie et la bonne nouvelle de la rédemption. Ce sera l'apport du Nouveau Testament. Mais celui-ci n'a pas aboli les croyances bibliques ni le vieux fonds sumérien, qui survit en elles à travers mille avatars, toujours prêt à resurgir à peine métamorphosé, comme en témoignent bien des traits des apocalypses dont fourmille la chrétienté jusqu'au Moyen Age.

#### Un labyrinthe opaque

Cela dit, je crains que quelque vent mauvais n'ait joné un tour à Bernard Teyssèdre, et que le Dia-ble ne s'en soit mêlé. Car on ne navigue pas sans boussole sur ces eaux lointaines. Et le lecteur se demande bien souvent où va la barque. Le livre clos, il se le demande encore. Noyé sous les références, perdu dans le flot des hypothèses (que seule la compétence d'un spécialiste pourrait juger pertinentes ou non), ballotté de texte en texte, il se prend à penser qu'il manque un fil d'Ariane à ce labyrinthe, et que ces deux volumes bardés de notes, de citations et d'analyses de textes sont étonnamment indigestes. D'autant que leur conclusion (« Le Diable, c'est l'Autre »,

dental, la semme, ou, tour à tour, l'Ethiopien, le sarrasin, le Mongol, voire le juif...) est d'une grande trivialité.

Si l'intention de l'auteur et les termes qu'il emploie (archéologie, généalogie, naissance) font implicitement référence à Michel Foucault, jamais chez ce dernier le travail d'archives n'a, comme ici, rendu l'ensemble confus ni les conclusions indiscernables ou banales. Et si l'on compare, mutatis mutandis, cette Naissance du diable à la Naissance du Purgatoire de Jacques Le Golf (Gallimard, 1981), qui brasse, elle aussi, une prodigieuse masse documentaire inconnue du profane, on aura quelque idée du contraste entre une érudition maîtrisée, lumineuse, élégante, et les errements d'une compilation savante mais opaque.

Beau sujet, livre raté. En songeant que deux volumes doivent suivre (l'un consacré aux anges, l'autre à la fin du monde), on se demande si Satan n'a pas inventé là un nouveau supplice. Mais pour qui ?

#### ROGER-POL DROIT.

\* NAISSANCE DU DIABLE. DE BABYLONE AUX GROTTES DE LA MER MORTE, et LE DIABLE ET L'ENFER AU TEMPS DE JÉSUS, de Bernard Teyssèdre, Albin Michel, 408 p. et 360 p., 150 F chaque volume.

## Entretien imaginaire avec Carl Gustav Jung

(Suite de la page 11.)

» Mais moi je dis : ne négligez pas le fait que ces idées véhiculées par des millions d'hommes pendant des générations sont de grandes vérités psychologiques éternelles.

» Considérons ces vérités comme doit le faire un psycholopréjugé, sans tache, non corrompu, symbolisé par une vierge, et cet esprit originel en l'homme peut donner naissance à Dieu lui-même. « Le royaume des cieux est en vous.» Voilà une grande vérité psychologique. Le christianisme est un magnifique système de psychothérapie. Il apaise la souffrance de l'âme.

- Peut-être pourriez-vous nous expliquer plus concrète-ment ce que doit faire le psychothérapeute. Doit-il indiquer au malade comment se comporter on simplement l'exhorter à tronver hij-même son chemin ?

- Je pourrais être tenté de vous satisfaire en énonçant une règle générale. Mais je présère répondre : faites l'un et l'autre. N'agissez pas à partir d'un principe posé a priori. Demandezvous plutôt, dans chaque cas individuel, ce qu'exige la situation concrète. Cela devrait être votre seul a priori. Vous avez, par exemple, le cas du malade qui est encore à ce point inconscient que l'on ne peut pas lui expliquer ses problèmes. A la manière d'un psychotique, il s'identifie à son inconscient et il aura tendance à tenir le médecin pour fou, au lieu de vouloir comprendre sa propre situation intérieure. Hasardez-vous à déclarer à une mère inconsciente – une Kali Durga (1), qui se considère comme la meilleure mère du monde – qu'elle a provoqué la névrose de sa fille aînée et le mariage malheureux de sa fille cadette, et vous allez voir sa réaction! Ce n'est pas de cette façon que vous pouvez aider la malade. Il faut d'abord qu'en elle, de l'intérieur, quelque chose mûrisse.

» Un autre malade aura atteint, au contraire, une certaine connaissance de soi, et attendra de vous que vous l'orientiez. Il ne faut pas considérer le malade comme un être insérieur que l'on couche sur un divan pendant que, tel un Dieu, le médecin

s'assied derrière lui et daigne émettre une parole de temps en alors?

« Au commencement, Jung était un grand savant, mais, par la suite, il est devenu un prophète! » Vous n'ignorez pas com-bien on critique votre ésotérisme, gue. Voici l'esprit humain, sans combien on se méfie de votre passion pour l'alchimie...

- Soyons clair: pendant quinze ans, j'ai étudié l'alchimie. sans en parler à personne. Je ne voulais influencer ni mes patients ni mes collaborateurs. Mais après quinze années de recherches et d'observations, certaines conclusions se sont imposées à moi avec une force inéluctable : les opérations alchimiques étaient réelles; seulement cette réalité n'était pas physique, mais psychologique. L'alchimie représente la projection d'un drame à la fois cosmique et spirituel, en termes de « laboratoire ».

 Où trouvez-vous Paiguillon pour votre travail créateur?

– On est toujours dans le noir au sujet de sa propre personnalité, on a besoin des autres pour se connaître. Cela dit, j'ai commencé par un simple travail scientifique de routine. J'ai toujours suivi la devise selon laquelle toute chose mérite d'être-faite, si on la fait bien! Les aiguillons de mon travail créateur se trouvent dans mon tempérament. L'assiduité ainsi qu'un puissant désir de savoir m'ont accompagné tout au long de ma vie. Je ne tire aucune satisfaction d'une connaissance superficielle des choses; je veux les connaître en profondeur. Lorsque je me rendis à la conclusion que je n'avais des primitifs que des notions nébuleuses et que les livres ne m'apprendraient pas tout à leur sujet, je commençai à voyager en Afrique, au Nouveau-Mexique et en Inde. C'est. pour la même raison que j'ai appris le swahili.

- Avez-vous l'impression que la pensée de l'Orient est, d'une certaine manière, plus avancée que celle de l'Occident ?

- Voyez-vous, la pensée de l'Orient ne peut être comparée à celle de l'Occident; elle est sans commune mesure, c'est autre chose.

- En quoi diffèrent-elles

- Freud disait de vous : plus influencés que nous par les faits de base de la psychologie. - Cela se rapproche plus de

- Oh! Oui, tout à fait. J'ai l'Orient, et l'Orient peut mieux et s'occupe de toutes les tâches apprécier mes idées, car on y est mieux préparé à voir la vérité de la psyché. Certains pensent qu'il n'y a rien dans l'esprit d'un enfant qui naît; je dis qu'il y a tout mais que ce n'est pas encore conscient. C'est là en puissance. Or, en Orient, tout est fondé sur cette potentialité.

- Vous évoquez souvent l'âme ancestrale de l'homme.

- Bien peu savent quelque chose de l'âme ancestrale et plus rares encore sont ceux qui y croient. Ne sommes-nous pas dépositaires de toute l'histoire de l'humanité? Pourquoi est-il si difficile de croire que chacun de nous a deux âmes? Lorsqu'un homme atteint la cinquantaine, une partie de lui seulement n'a vécu qu'un demi-siècle. L'autre partie, qui vit aussi dans sa psyché, est vieille de millions

d'années. > Des centaines d'exemples démontrent au psychologue l'existence de ces deux âmes à l'intérieur de tout homme. En exercant leur imagination, que j'appelle la mère de la conscience humaine, beaucoup de mes patients ont peint des images et décrit des rêves présentant une étrange similitude avec des images de temples hindous et chinois. Où ces gens étaient-ils censés avoir pris connaissance de ces cultures religieuses d'Extrême-Orient? J'ai soigné des patients dont les visions se rapportaient à des événements vieux de plusieurs siècles. Tout cela ne peut venir que de l'inconscient, de l'ame impersonnelle... L'homme contemporain n'est que le dernier fruit de l'arbre de la race humaine. Aucun de nous ne sait ce que nous sayons.

- Comment voyez-vous les relations entre les hommes et les

- Le premier intérêt de l'homme devrait être son travail, tandis que le travail de la

femme, son occupation, c'est l'homme. Oui, je sais que dire de mâle égoiste. Mais qui dit mariage dit foyer. Et le foyer est comme un nid: il n'y a pas place pour deux oiseaux à la fois ; l'un est assis dedans, l'autre est perune compréhension singulière de ché sur le bord, observe alentour cynique, j'ajouterai ceci : l'instinci pousse la femme à capturer et à garder un seul homme. L'instinct pousse l'homme à avoir le plus de semmes possible.

- Vons estimez donc que la fidélité dans un couple n'est pas possible...

- Au cours de ma longue expérience psychiatrique, je n'ai jamais rencontré de mariage qui se suffit à lui-même. Une fois, i'ai cru l'avoir rencontré, parce qu'un professeur allemand m'avait assuré que c'était le cas du sien. Et puis, un jour, lui rendant visite à Berlin, j'ai découvert que sa femme avait un appartement secret... Un mariage qui serait entièrement consacré à la compréhension mutuelle serait mauvais pour le développement de la personnalité individuelle. L'homme et la semme se réduiraient au plus petit dénominateur commun, qui est quelque chose comme la stupidité collective des masses. .

En prenant mon manteau dans l'antichambre, je sentis que Carl Gustav Jung m'observait.

« Est-ce une vieille maison ? demandai-je pour combler le vide avant de dire au revoir.

Non, mais construite dans le style ancien. » Il sourit. « Vous savez, je suis conservateur. . ROLAND JACCARD.

Cet entreties lunginuire s'est nouri de deux ouvrages récessment publiés : Psychologie et orientalisme, de Carl Gustav Jung (trad. de l'allemand par P. Kessler, J. Rigal et R. Rochlitz. Albin Michel, 293 p., 120 P); et C.G. Jung parle, recueil de témoi-ganges et d'interviews (textes réunis par M. McChile et P.E.C. Hull trapar W. McGuire et R.F.C. Hull, tra-duction de Marie-Martine Louzier Sahler et Benjamin Sahler. Buchet/Chastel, 365 p., 120 F). Signa-lous également à tous ceux qui almonous eguiement a tous ceux qui un raient en savoir plus sur la pensée gienne l'exceptionnel numéro Cahiers de l'Herne qui lui a été co cré (515 p., 280 F).

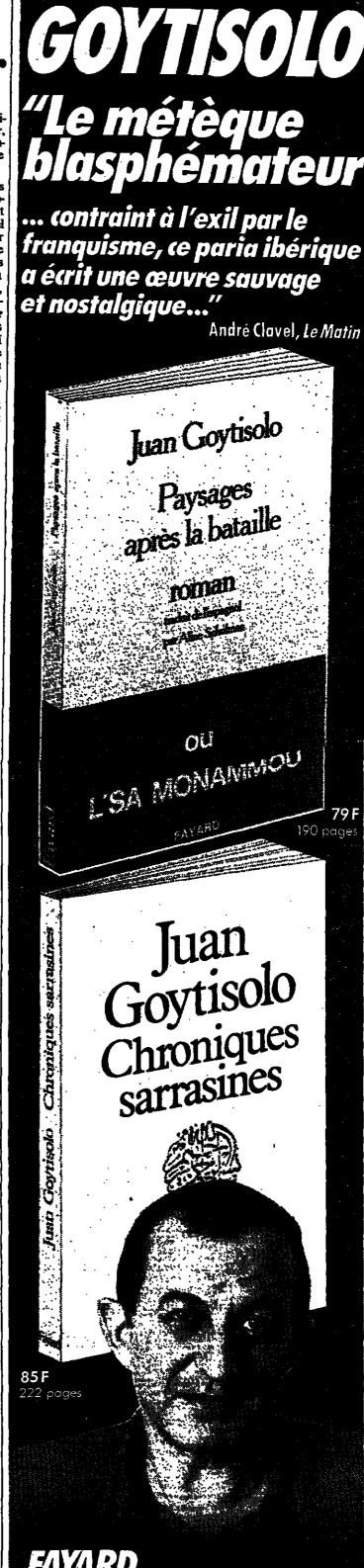



### RENCONTRE

### « LE NOM DE LA ROSE », UN MIRACLE D'ÉDITION OU UN FAIT DE SOCIÉTÉ ?

## Tentative pour une « Ecographie »

Le Nom de la rose, premier roman du sémioticien Umberto Eco, est un phénomène d'édition unique, miraculeux. Le miracle du nom (de la rose), pourrait-on dire.

Publié en Italie en 1981, ce livre-épidémie bat des records: 700 000 exemplaires dans son pays d'origine ; 1 600 000 exemplaires aux Etats-Unis. En France, où est sortie, en 1982, la première traduction étrangère de Il Nome della Rosa, la maison Grasset n'a cessé de réimprimer le fameux livre à la couverture bleu marbré. Prix Médicis Etranger 1982. Grand Prix de traduction Halperine-Kaminsky 1983. Plus de 3 millions d'exemplaires vendus à ce jour dans le monde.

Umberto Eco, auteur comblé, est venu la semaine dernière à Paris, où M. Jack Lang, ministre de la culture, lui a remis les insignes de commandeur des arts et lettres. Nous l'avons interrogé à cette occasion, avec son traducteur, Jean-Noël Schifano.

E coup fatal est venu d'où nul ne l'attendait. C'est en effet le maître bolonais de la sémiotique qui l'a porté, oubliant ses théories, mais non son encyclopédique culture... Avec le Nom de la rose, s'ouvre une nouvelle aventure de la narrativité moderne. Plus rien ne sera comme avant ». pouvait-on lire, en un écho démultiplié de toute la critique française, dans un numéro de la revue Esprit consacré à la Bible.

- Votre livre est plus qu'un hénaurme succès, c'est un phénomène de société. De son côté, la revue roumaine Vingtième Siècle a entièrement consacré son dernier numéro au Numele rozei. Le Nom de la rose a passé le mur de tous les succès, et même, en force, le rideau de fer !...

- (Rires) Je ne saurais pas

LA PREINDUSTRIALISATION

DU BREŞIL

sur une éco

en transition.

1830/50-1930/50

direction : Frédéric Mauro

ce grand mouvement: • cer-

tains phénomènes de pré-

industrialisation tels l'escla-

vage, la spéculation bour-sière... • rôle des différents

facteurs de production - avan-

ces et retards des régions :

rôle triomphant de certains

L'ARC ELECTRIQUE

ET SES APPLICATIONS

Tome 1: Etude physique

de l'arc électrique

ouvrage collectif

synthèse à caractère péda-

gogique des connaissances

scientifiques actuelles de l'arc

éléments permettant de

comprendre le fonctionnement

de la décharge et description

des méthodes de diagnostic

les plus utilisées pour son

MALTHUS

HIER ET AUJOURO'HUI

congrès international

CNRS mai 1980

responsable:

si la pensée de Malthus

l'ère moderne, elle est aussi

de celles qui ont suscité le

plus d'incompréhension • une

lecture renouvelée s'imposait

permettant de mieux cerner

son œuvre et sa place dans

le corpus des sciences so-

Editions du CNRS

ciales contemporaines

16 x 24 / 512 / broché

15 fig. / 1 tabl. ISBN 2-222-03449-3

incontestablement marqué

Antoinette Fauve-Cha

rographie historique

16 x 24 / 336 p. / broché 113 fig. / 3 tabl. ISBN 2-222-03536-X

220 F

125

270 F

pôles, échecs d'autres 16 x 24 / 360 p. / broché 5 fig. / 88 tabl.

ISBN 2-222-03440-X

étude

aspects les plus divers de

sinon qu'il faut peut-être en attribuer le mérite aux traductions... Dans la revue Critique consacrée à l'Italie, on a écrit que le Nom de la rose est un livre dont la langue se prête parfaitement à la traduction... » Enfin, je répondrai avec l'his-

toire du coude du joueur de tennis, qui attrape ce mal qu'on appelle tennis elbow : cette synovite que j'ai attrapée moi-même en Australie, et je ne sais pas pourquoi : je ne joue pas au tennis! (rires)... On m'a dit qu'il y avait sur place un médecin, le plus grand spécialiste du tennis elbow: c'est un Italien. On a bavardé : il avait lui aussi le tennis elbow! . Prenez de l'aspirine, mc dit-il, et attendez que ça passe : car, vous savez, il y a douze façons d'opérer le tennis elbow. Ei s'il y en a douze, cela pianisse au'aucune n'est la bonne, était la bonne, il n'y en aurait pas douze!... > L'ai douze explications différentes pour l'histoire phénoménale de mon livre, aucune n'est évidemment la bonne!...

» Un cocktail de circonstances diverses, et s'il y a quelqu'un à qui ce mélange peut échapper, c'est l'auteur. Parfois, j'aimerais ne pas avoir écrit le livre, afin d'écrire un très bel essai sur le Nom de la rose...

- Et vous n'avez pas encore essayé, en digne sociosémiologue ?...

- Ces choses-là ne se font pas !... Pour en revenir à une métaphore médicale, ce serait agir comme un dentiste qui s'arracherait une dent !... Quand j'écrivais mon roman, je pensais m'adresser à un public très restreint, qui pouvait comprendre tous mes clins d'œil... Évidemment, en tant qu'écrivain, comme tout écrivain, j'espérais des millions de lecteurs pour les siècles à venir, in secula seculorum!... Si l'on se met à écrire sans penser qu'on va devenir Homère, on est un imbécile. Si l'on commence à écrire, pas de doute, on veut être Homère. Si l'on écrit un article dans un journal, on veut le prix Pulitzer, sans quoi on est malhonnête avec soi-même.

- Cela dit, je pensais qu'un livre un peu chiffré n'était pas destiné à un vaste public : car tout y est citation, même les meurtres... Le lecteur a sans doute été aidé par le côté pédagogique de mon livre...

- Vous dites avoir écrit ce roman après l'assassinat d'Aldo Moro. En Italie, il y avait une situation qui vous angoissait et que vous n'arriviez pas à exprimer par l'essai; le roman était plus apte à rendre compte de cette angoisse... Vous donnez, semble-t-il, un miroir à l'Italie avec la métaphore bérésies moyenageuses/hérésies commuuistes, fraticelles/Brigades rouges...

- Ça, c'est sans doute déjà une lecture très analogique... Au vrai, à un certain moment j'ai éprouvé le besoin de raconter une histoire sombre, qui se déroulait dans un endroit sombre, autour de quelque chose de très obscur. Je ne pensais pas à des allégories

très précises. Je vous avoue que l'histoire des hérésies des fraticelles est venue après. Quand j'ai eu l'intention d'écrire le livre, je n'avais qu'une idée en tête : l'histoire d'un crime qui se passerait dans un monastère. Et comme je ne connaissais pas assez bien le XIV siècle, j'aurais voulu la situer au XII ou au XIII. Mais puisque je voulais un type ayant une certaine habileté dans l'interprétation des signes et des traces, ça m'a amené à la situer plus ou moins à l'époque d'Occam (1). C'est alors que, en feuilletant certains livres pour étoffer ma documentation, je suis tombé sur les hérêsies, sur les fraticelles, etc. Donc, vous voyez, je ne suis

aurait trouvé mille et une correspondances avec les problèmes contemporains... Mon idée demeure tout de même que le terrorisme est un phénomène religieux, mystique, qui n'a rien à voir avec le marxisme, mais beaucoup avec les millénarismes chrétiens. C'est la raison pour laquelle le lecteur voit des analogies : ce n'est pas ma faute à moi, c'est la faute du terrorisme. C'est un peu l'histoire du colonel SS: après l'occupation de Paris, ce colonel appelle Picasso, lui montre une reproduction de sa toile Guernica, et lui demande: « C'est vous qui avez fait ça?» Picasso répond: « Non, c'est vous !... .

UMBERTO ECO

pas parti avec l'idée de tracer tranquillement, de soi, à travers de la rose ? les documents...

» A ce sujet, je peux dire la chose suivante : meme si je n'avais pas écrit un roman sur le XIVe siècle, mais sur le XIIe, on aurait toujours trouvé des parallèmes avec notre époque. Pourquoi? Pour une raison bien simple : on ne peut pas faire de l'histoire sans voir le passé avec les yeux d'un contemporain. Il y donc filtrage au niveau de l'écrivain. Et ce siltrage apparaît aux veux du lecteur, qui dit : Tiens, tiens! Ça correspond à quelque chose qui se passe aujourd'hui. »

Cela dit, je ne veux encourager, je le répète, aucune lecture allégorique. Si j'avais écrit un livre sur l'Age de la pierre, on

des ŒUVRES de

PHILOSOPHIE en

LANGUEFRANÇAISE

- Vous n'aviez jamais écrit - Non... Non, si vous voulez,

ma seule excursion dans ce qu'on peut appeler l'écriture créative, Schifano le sait, c'étaient mes pastiches de Diario minimo, qui sont des parodies littéraires. Il y a vingt pages sur Robbe-Grillet écrites par un chat, Esquisse d'un nouveau chat; il y a un cri-tique symboliste américain qui relit les Fiancés de Manzoni comme si c'était le dernier ouvrage de Joyce; il y a un travail d'anthropologie culturelle fait par un sauvage de Nouvelle-Guinée qui vient visiter les communautés primitives de Milan et de Rome; il y a Nonnita (nonna, grand-mère en italien, donc: petite grand-mère »), parodie de Lolita de Nabokov: c'est

l'histoire d'un type, Umberto, qui ne tombe amoureux que des vieillardes, de semmes qui ont dépassé les quatre-vingts, quatrevingt-dix ans, et c'est la parodie du style de Nabokov, et ainsi de suite. On peut qualifier tout ça d'expérience d'écriture créative ou narrative, mais ça a été la

• En outre, je dois dire que je n'ai jamais éprouvé cette angoisse qui prend parfois les philosophes ou les critiques : ah! un jour il faudrait que j'écrive un roman, parce que c'est l'unique vraie façon d'écrire et de creer... - Barthes?

- Oui, c'était l'angoisse de - On pourrait faire une dis-Barthes, qui n'a jamais compris tinction ancienne entre la littéra-

- En 1975, vous aviez publié un article sur le film Casablanca,

et vous aviez écrit ces deux phrases qui sont très révélatrices de votre manière de travailler, de la manière dont vous avez travaillé le Nom de la rose : « Deux clichés font rire. Cent clichés émeuvent. • En somme, dans le Nom de la rose, vous avez employé tous les clichés du avait eu qu'un ou deux, votre livre aurait porté à rire, mais comme ils y sont tous, or est touché... C'est ça ?

d'autre que de l'écriture créa-

tive: il a écrit des romans mer-

veilleux sans le savoir, et il portait ce remords, cette angoisse,

cette attente pathétique... Frag-

ments d'un discours amoureux

Le Nom de la rose, qui

- Ah, là, j'attends !... (rires).

Pour en finir avec l'angoisse de

de m'atteler à la création roma-

» Un jour, vient me trouver une amie qui travaillait pour une

petite maison d'édition et elle me

dit : « Nous avons une idée

extraordinaire: demander à des

gens qui ne sont pas des roman-

ciers, mais des politiciens, des

sociologues, Fanfani, Toni Negri, toi..., d'écrire cents pages

de roman policier.» J'ai répliqué: « Non. Je ne me crois pas

capable d'écrire un roman, ni

surtout de faire des dialogues. »

Et puis, en matière de boutade,

je dis : « Si j'avais à écrire un

roman policier, il aurait au

moins cinq cents pages, et il se

passerait dans un monastère, au

Moyen Age. » Cette amie m'a

répondu que, tant pis, ce n'était

pas ce qu'elle voulait... Et

comme je m'en revenais chez

moi, i'ai commencé à être obsédé

par cette idée... ça s'est passé

comme ça.

il ne le savait pas.

hasard.

- Oui. Et c'est la même chose pour le kitsch. Vous savez : un bibelot kitsch, c'est du kitsch; deux cents bibelots kitsch, c'est de l'art contemporain. Donc la quantité, l'énumération, l'accumulation, changent la signification de l'emprunt. Ça, je le crois; tout mon livre est régi par le style médiéval de la liste, du catalogue : et tantôt vous trouvez des catalogues explicites, tantôt des catalogues implicites, c'est-àdire une espèce de mosaïque, de puzzle de citations. Que ça emeuve ou non, c'est un autre problème. Dans Casablanca, ça

– A propos du roman historique, vous avez écrit qu'il faut réconcilier Alexandre Dumas et l'école des Annales... Vous êtes un grand lecteur, je le sais, de Paul Féval, de tous les romansfeuilletons...

- Oui, j'ai toujours cru au pouvoir de la nairativité à l'état pur, telle qu'elle a été théorisée par Aristote dans sa Poétique. Il y a de grands romans où l'on trouve la narrativité, et en plus d'autres choses : la psychologie des personnages, la beauté du style, etc. Il y a d'autres romans, comme ceux de Dumas, qui sont narrativité à l'état pur.

que, dans sa vie, il n'a rien fait ture baroque (Rabelais, vousmême et beaucoup d'autres), et la sobre littérature classique... - Malheureusement, oui, je

> suis dans la veine baroque. - Malbeureusement?...

- Oui, car, en Italie surtout. est un roman extraordinaire, mais quand on dit baroque, on pense toujours à quelque chose de mauvais... Le baroque, dans ce pays, pourrait en écrire la parodie, et la glisser dans le Diario minimo?... coıncide avec un moment de dégradation politique de la société. S'il faut trouver un modèle pour mon baroque, c'est plutôt le baroque piémontais des l'écriture créative, je me sentais, quant à moi, très satisfait avec Juvara, des Guarini, avec une mathématique à la clef. Et s'il mon activité de sémiologue, de critique, et je n'avais nulle envie faut encore choisir, j'aime davantage le Borromini que le Bernin. - Et le film que Jeannesque. Le roman est arrivé par

Jacques Annaud tire du Nom de la rose, on va bientôt le voir?

- Pas encore !... Jean-Jacques Annaud a tout renvoyé à l'automne prochain. Ce qui ne l'empêche pas de travailler comme un fou. Il a renvoyé le tournage pour des raisons très complexes. Les lieux du tournage : on est passé de Rome en Allemagne ; et puis les problèmes économiques, avec la coproduction américaine, allemande, française et italienne. Un comité, dirigé par Le Goss, est en train de tout vérifier : gestes, coutumes, habillements, etc. J'ai vu dans un texte du script une note de Le Goff qui disait : . Surtout pas de cochons roses! . Ils étaient noirs à l'époque !... Ainsi, Le Goff intervient sur le moindre détail, ce qui me fait grand plai-

- Si l'on voulzit qualifier votre roman par un seul mot, n'est-ce pas : tolérance, qui est le plus juste? Un roman sur la

- Disons : c'est un roman écrit par un type tolérant !...

(Rires.) - Est-ce qu'il vous arrive de penser à vos personnages un peu comme Balzac pensait aux siens, comme à des êtres réels, menant leur vie propre, tel Bianchon, le die humaine appelait à son chevet.. Est-ce que vous, quand vous avez une difficulté intellectuelle à élucider, vous êtes tenté de demander conseil à Guillaume de Baskerville ?...

- Moi, non; mais, ma traduc trice finlandaise m'a dit, après avoir terminé sa traduction : - Je me sens tellement triste de ne pouvoir faire appel aux conseils de Guillaume quand je n'ai pas une vision très claire des choses : je m'aperçois tout à coup que Guillaume n'existe pas... .

» Et à propos des traductions, il en existe une vingtaine dans le monde; je dois vous dire qu'il y a un petit problème avec les Russes, comme, d'ailleurs, avec tous les pays de l'Est. A la troisième ligne de mon roman, il est écrit : - Je me trouvais à Prague lorsque cette malheureuse ville a été envahie par les armées soviétiques... - Un de mes amis m'a suggéré de corriger et d'écrire : · Lorsque cette heureuse ville... ·! (Rires.) En tout cas, cela a arrêté les Russes... Pour les autres pays de l'Est, je crois qu'ils s'en sortent en laissant tomber cette ligne. Ce qui ne m'agace pas outre mesure. La sottise crée parfois, voyez-vous, de véritables problèmes !... .

Propos recueillis par NICOLE ZAND et JEAN-NOEL SCHIFANO.

(1) Guillaume d'Oceam. Philosophe anglais (v. 1300-v. 1349).



MENTEUR ET PROPHÈTE **Roland SUBLON** 

> Une lecture très neuve des mythes grecs, des récits d'Abraham et de Moise, de l'expérience de Marie et de Jésus. Une interprétation de l'institution de l'eucharistie. Par un médecin, théologien et analyste, disciple de Lacan.

DESCLEE DE BROUWER

EDITEUR RECHERCHE **MANUSCRITS** 

HAJITKOUM editions Rue Rogier 228 - 1030 BXL BELGIQUE Tel. 02.242.35,11

wires dynamique

ine et s'outre UND CENT MIL Maria pegyant-lis C se the Sat V LAS CONTRE mairie, ils Romes le c rational ( no taste p The volume Far des Depuis C salle at a mine un STATES SUPER SEE M cheran colores s

Services de prices e gres son en raise et les Rem Sal Tes silences is la di 👸 cel formée. 🦠 Terre can recommaissaid iji boz vi**vre č** Leur Da retrous trop dill the de tout our Manager of the manager ្នុកស 20% នៃ កាម**រារបាំទង** 

ks éditeur , geant peut e**n cach** 

gie la gasti et. qui occi

to treme quetion 2 02 **0569** roppor es ou de dicino en entre en la cruse por geguend is edevita des area a condition or du**ation**. and the state of t E nerd & i on Sestver 🕻 Program odunume pr<mark>ece</mark>n untegretion in Neus Prédic i të më et Les Novemburgë THE FEE EST OTHER Berten und de entre samors ubact Grien 😘

Et / . Hotale de publier le largrand, the decreases Streit ett eine Gut edittera APT 61 COTTY COMPAGEMENT 4 A Bene Wildright Guid good c Per notice of un caltuer (\$ Ac 1915 a evue Cibac and ferre . Lernière in Electrical Andre Piere 797 18 4-118 8 178C. Billing acres a Buttes te यक्ष mersium francaise. बै "wice..." - " eros par anjia aton all success les Tat Raige ! arms in Pleymet et i oca Sie merz a mêm

B 12 24 House, 55000 Rem Bernarc

લ્લાં est are કરાટ કે terres de

---- --- Bone 3500

lation reference La Mai

Gas cette a tyre passe sheer par 2 qualité ext salubre fie que ce misses dei Ai in it et bien ecrit and deux neurs mais don Main esperi comme le sor Page 10 a s peine entr'ag Rinam ice senient des por an and a sebate h

See Comhauer File 4 C - cicis ou d

Le Monde des livres

Grâce aux efforts de la municipalité et de pement des services de communilibraires dynamiques, la capitale bretonne s'anime et s'ouvre à la lecture.

Des éditeurs et des revues

monographies, guides, dictionnaires en tout genre. Jean-Paul Gisserot, le directeur, refuse pourtant « de se leisser enfermer dans le ghetto du livre pratique ». C'est pourquoi il a créé sa collection « De

mémoire d'homme, l'histoire », quatre titres, dont la Rue au Moyen Age ou le Far contre la forêt. Bien décidé à donner à sa maison une dimension nationale, Jean-Paul Gisserot l'ouvrira à la littérature gé-

nérale quand il recevra des manuscrits qui n'auront pas été « re-

Après avoir publié quatre recueils de poèmes, Yves Prié, trente-cinq ans, s'est établi à Romillé, près de Rennes, et s'est fait « artisan-éditeur ». Il a imprime notamment les Chroniques de Jean-

Paul Harneury... Et, petit à petit, on en vient aux éditions folle Avoire (2): Michel Besnier (Un lièvre en son gite, Humeur vitrée), Andrée Chédid (Grammaire en fête) et bientôt (sièle Prassinos et Alfred Jeon paus une sière infette (1) intere le manufacture de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata del contrata de la contrata del contrata d

Alfred Jamy pour une pièce inédite, Ubu intime, la première pièce

Un regret pour Yves Prié : « Seules parmi les librairies de Rennes,

'Arcenthé et Les Nourritures terrestres font un effort pour présen-

Pas de concurrence entre Yves Prié et Yves Landrein qui a créé

les éditions Ubacs (3) en 1978. Le premier imprime aujourd'hui le

second. « J'essaie de publier des auteurs reliés par un fil, exlique

Yves Landrein; une certaine sensibilité, une certain complicité d'être, » C'est lui qui éditera le premier roman de Michel Dugué, le

plaçant en bonne compagnie : Michel Butor, Claude-Louis Combet, Georges Perros, Mathieu Bénézet.

dernier, Histoire d'un cahier (Seghers), s'approche du roman, anime depuis 1976 la revue Ubacs (un numéro par an). Consacrée à

Georges Perros, la dernière livraison de catte revue donne la parole

à Jacques Réda, André Pieyre de Mandiargues, Henri Thomas et

En 1979, après d'autres tentatives, Jean-Luc Steinmetz, profes-

seur de littérature française à l'université, a lancé Térature (4). La

seur de interature manaise à l'université, à laite l'autilité (4). revue (deux numéros par an) à suscité quelques remous. La demière livraison, qui évoque les Tables de la loi, avec notamment des textes de Marcelin Pleynet et d'E.E. Cummings, n'a pas plu à tout le monde. Steinmetz a même recu quelques menaces téléphoni-

ques. On est presque tenté de dire : Tiens, un peu d'animation... I

Bernard Edelman

«Une fois refermée La Maison de Kant, on n'a qu'une crain-

te : que cette œuvre passe inapercue ... Cet essai ... touche

le lecteur par la qualité exceptionnelle d'une écriture modu-

lant un désespoir salubre.» Roland Jaccard / Le Monde

«L'un de ces livres qui vous réconcilient avec la philosophie, tant il est bien écrit ... Une œuvre pudique que l'on

lit en deux heures mais dont la "senteur" vous envahit longtemps l'esprit comme le souvenir de ces "fugitives beautés"

que l'on a à peine entr'aperçues au coin d'une rue et qui

pourtant représentent des rencontres primordiales ... Un

livre dont on ne se sépare pas, aussi pessimiste que les apho-

rismes d'un Schopenhauer ou d'un Cioran, aussi fervent que

Robert Maggiori / Libération

des pages d'Epictète ou de Marc-Aurèle.»

Yves Landrein, qui a écrit cinq recueils de prose poétique dont le

ter mes livres; la bibliothèque centrale de prêt n'en a aucun. >

jamais écrite par Jamy, première version d'Ubu cocu.

N géant peut en cacher un autre. Créées en 1975-sous l'aile du premier quotidien français, les Editions Quest-France (1) proposent aujourd'hui six cent cinquante titres,

INO CENT MILLE pavés peuvent-ils chan-ger une ville? Savamment serrés les uns contre les autres, place de la mairie, ils ont au moins donné à Rennes le cœur qui lui manquait. Une vaste place débarrassée de toute voiture et piétinée chaque jour par des milliers de passants. Depuis deux ans, il souffle ici comme un vent de liberté : des jeunes gens désœuvrés, aux cheveux colorés, croisent les employés de bureau et de vieilles dames dignes souvent interloquées.

for harman harage The way of a state of salts

the movement of the contract o

tim ger leg

- i.\_.

र के अल्बा हा देखें।

Harris San San States

and the second second second

The American Services

weeking the following the term

الخناؤه وأأران ورداء الدرجانب والمتحاط المصافي

the second of the second of the second

and the second s

(選び) シェント・変換等

Bar Sessia 2 1 Cares a suma Bar Sessa 11 Cares

MANUSCRITS

Larger succession de las

and the second of the second section of the second

a Sa

Rennes change et les Rennais, habitués aux longs silences de cette ville, hésitent. Ils la disent bourgeoise, froide, fermée. Mais 85 % d'entre eux reconnaissaient, il y a peu, qu'il fait bon vivre dans la capitale bretonne. Leur parlet-on de culture? Ils retrouvent leurs vieux démons : trop élitiste, trop cher, trop de tout ou pas assez. Mais, à 82 %, ils jugent positive l'action de la muncipalité

tusés par dix éditeurs parisiens ».

Anne Philipe, entre autres.

(1) 38, rue du Pré-Botte, 3000 a... (2) 35850 Romillé. (3) B.P. 741, 35010 Rennes. (4) 12, rue Hoche, 35000 Rennes. 38, rue du Pré-Botté, 35000 Rennes. 35850 Romillé. B.P. 741, 35010 Rennes.

side le socialiste Edmond Hervé, secrétaire d'Etat à la santé, a chargé l'office du tourisme d'organiser un festival, chaque première quinzaine de juillet. But avoué : redorer le blason culturel de la ville en favorisant la création régionale.

Parmi les concerts en tout genre et les représentations théàtrales, le Festival des tombées de la nuit laisse une petite place au livre. Depuis deux ans, un Salon des éditeurs bretons y est orga-nisé. Boudé par les libraires qui redoutent la concurrence, il n'attire guère davantage le grand public, semble-t-il mal informé. Le salon pourrait poser ses tré-teaux dans la rue, dès cette année. Les lectures publiques de poètes ont plus de succès, mais les auteurs rennais enragent de ne voir aucune salle mise à leur disposition à longueur d'année pour poursuivre l'expérience.

Martial Gabillard, adjoint à la culture (PS), rappelle que la ville a signé, le 3 février 1984, le pre-Il y a cinq ans, la municipalité mier protocole d'accord entre une d'union de la gauche, qui occupe collectivité locale et la mission la mairie depuis 1977 et que pré- interministérielle pour le dévelop-

cation audiovisuelle diffusés par le câble. + Mais, si dans un certain nombre d'années, on ne devait plus se cultiver qu'avec le «voir» et plus du tout avec le . lire., assure Martial Gabillard, Ce serait un appauvrissement. Il s'agit donc de soutenir ce qui peut être éventuellement menacé. >

Menacée la lecture à Rennes? Un plan de développement de la lecture publique, adopté en 1977, devrait permettre bientôt à chaque habitant de la ville de ne pas être éloigné de plus de 1 kilomè-tre d'une bibliothèque municipale.

Six annexes sont aujourd'hui rattachées à la bibliothèque centrale, et trois autres sont prévues. «L'ouverture de chaque annexe assure un gain de 500 à 1000 lecteurs en trois mois», précise Marie-Thérèse Pouillias, conservateur des bibiothèques. En 1984, 8500 abonnés adultes ont été recensés. C'est peut-être encore peu pour cette ville uni-versitaire de 200000 habitants, mais cela représente une progres-sion de 93 % depuis 1981.

#### Angoisses et désirs

Les libraires (une bonne tren- surprises donc, si ce n'est le bon la bande dessinée) sont una- reine, de Pierrette Fleutiaux. nimes : les , Rennais achètent beaucoup de livres. Mais quoi?

angoisses des lecteurs rennais. En plus pouvoir s'en passer. La 1947, après leur apprentissage librairie Le Monde en marche, chez Adrienne Monnier, rue de ouverte en 1968 et spécialisée sa sœur Jeanne ouvraient à Rennes une petite librairie Les Nourritures terrestres. Yves, l'époux d'Yvette, a rejoint les deux sœurs. Il lit, et il écrit. Il a publié chez Gallimard un beau roman, *Ingrid*, qui lui a valu le prix Roland Dorgelès en 1976. Yves Bertho est la «tête chercheuse» de l'équipe. Parmi ses dernières «découvertes» : Vies minuscules, de Pierre Michon.

pelle Yvette Bertho. Les bourgeois, qui déjà pensent avoir moins d'argent, ne s'y retrouvent plus. Ils travaillent comme des forcenés pour entretenir leurs enfants jusqu'à trente ans. Le roman psychologique, ils n'en veulent plus; ils l'ont chez eux. A nous de les distraire.

Les jeunes lecteurs sont-ils prêts à prendre la relève?

La génération de 68 était insupportable, mais elle avait une curiosité intellectuelle, poursuit Yvette Bertho; ce n'est plus le cas. Les goûts littéraires varient très vite, et les connaissances sont très fragmentaires. Certains connaissent Isherwood. mais ignorent Dos Passos. Il y a des maniaques de Gobineau qui n'ont jamais lu Benjamin Constant. On leur vend Rilke. Vienne leur plaît. Thomas Bernhard, c'est leur bonhomme. Et aussi Michaux ou Cloran. » Rien n'entame la passion des Bertho. Et pour la plupart des Rennais rencontrés leur librairie demeure «le» havre de culture.

En 1982, l'ouverture de la librairie Dialogues n'est pourtant pas passée inaperçue. La famille Kermarec, déjà propriétaire de trois librairies à Brest (dont deux établies dans des hypermarchés), en a confié la direction à Gérard Pont, vingt-sept ans, de formation commerciale.

Sur 750 mètres carrés et trois niveaux, Gérard Pont et ses huit employés, tous âgés de moins de trente ans, veulent démontrer que «le livre n'est pas triste». Les campagnes publicitaires se multiplient ici sous forme de jeux à l'adresse des enfants, des étudiants et des autres.

Avec l'Amant, de Marguerite Duras, et Néropolis, de Monteilhet, grosses ventes de la rentrée, qui ne faiblissent guère, Brigitte Stephan, responsable du rayon de littérature générale, vend aujourd'hui «le» Sollers, «le» Robbe-Grillet, « le » Modiano, «le» Roberts et «le» Victor Hugo, d'Alain' Decaux. Peu de

taine, dont deux spécialisés dans? score de Métamorphoses de la - La librairie, assure Gérard

Pont, a immédiatement été renta-Personne ne connaît mieux que ble. - Nombre de Rennais, en les Bertho les désirs... et les effet, assurent aujourd'hui ne l'Odéon à Paris, Yvette Bertho et dans les livres politiques et les sciences humaines, n'a pas résisté à cette nouvelle concurrence. (moins de 60 mètres carrés) : Elle a récemment fermé ses portes.

D'autres, pourtant, se lancent encore dans l'aventure, en jouant le plus souvent la carte de la spécialisation. La Rose mystique a choisi l'ésotérisme et la spiritualité. L'Arcanthé, mi-librairie misalon de thé (le thé rapportant deux fois plus que les livres), attire une clientèle étudiante, Depuis quelques années, la friande notamment de littérature ville est en pleine mutation, rap- japonaise, de spiritualité orientale et extrême-orientale.

#### Animer on perir...

Marie-Sygne Dubrenil, elle, a eu bien du mal, lors de la rentrée, à ouvrir l'Inadvertance. Les banques ne voyaient pas d'un bon ceil la naissance, à Rennes, d'une librairie supplémentaire. Marie- Autrement dit, les Bretons -. Sygne voudrait attirer des gens peu ordinaires • pour faire bouger quelque chose dans cette ville qui reste morne ».

On en revient toujours là : animer ou périr. Et l'ombre de la FNAC, qui, déjà, plane sur Rennes, ne rassure personne parmi les libraires, qui ne voient leur salut que dans la strête application de la loi Lang. La FNAC hésite encore sur le lieu d'implantation proposé par la ville. Mais il ne fait guère de doute pour personne qu'en mars 1986, elle sera installée à Rennes.

Fante d'animation, de lieux de rencontre, de grandes manifestations littéraires, les créateurs, nombreux ici - surtout des poètes. - sont très discrets. Albert Bensoussan, Michel Renouard, qui enseignent à l'Université, peuvent y croiser Dominique Fernandez, qui ne fait que passer. Ah! ces passants célèbres que Rennes n'a pas su retenir an fil des années : Jarry lycéen,

PHILOSOPHIE en LANGUEFRANÇAISE Sous la direction de Michel Serres SCIPION DUPLEIX La logique, ou art de discourir et raisonner (1603) 372 pages, 98 F **Fayard** 



seur. Comme on en parle avec respect!

Jean-Paul Hameury, cinquante et un ans, professeur de lettres dans un collège, écrit depuis vingt-cinq ans. Mais il a attenda d'« avoir trouvé sa langue ». la quarantaine venue, pour proposer ses recueils de poèmes. Quatre ont déjà été édités. • Je descends au royaume des ombres, explique-t-il, à la recherche de uelque chose que j'ignore mais que je dois aller chercher. -

Michel Dugué, économiste, attend la publication de son premier roman. Hivers racontera «l'histoire de gens qui digèrent mal leur passé, assument très mal leur présent et qui n'enten-dent pas l'appel de l'avenir.

Des qu'il a un moment, Michel Le Bris, accaparé par ses fonctions de directeur des programmes de FR 3-Bretagne, plonge dans les 300 kilos de documents qu'il a rapportés de Californie et se remet à écrire le «roman-épopée» des chercheurs d'or. « Toutes les utopies, dit-il, se sont rencontrées là-bas. »

Henri Bordillon, trente-deux ans, agrégé de lettres, met la dernière main au deuxième tome des œuvres complètes d'Alfred Jarry pour la « Bibliothèque de la Pléiade ». Longtemps, il a animé, ici, l'Etoile-Absinthe, la revue de

Céline médecin remplaçant, et la société des amis d'Alfred tout récemment Kundera profes- Jarry, et il s'occupe toujours des Cahiers de l'imaginaire, revue de littérature populaire.

Tous ces écrivains rencontrés. si divers soient-ils, ont le même souci : se débarrasser définitivement d'une épithète qui les empoisonne, ecrivains ou, pis encore, poètes bretons ». « Vous comprenez, dit Hameury, l'image de Grall, les cheveux au vent sur la lande, c'est mauvais pour tout le monde. >

Capitale contestée, Rennes n'a guère la fibre bretonne. Mais les bretonnants ont un point de railiement littéraire : la librairie Breizh. Cette coopérative propose des disques et des livres concernant la Bretagne, en français ou en breton. Une constante se manifeste dans les ventes qui progressent fort depuis deux ans : le roman en français est peu demandé; le roman en breton l'est beaucoup.

. L'Institut culturel de Bretagne, né én 1981, favorise (avec son maigre budget: 1,8 million de francs) les créateurs affirmant leur identité bretonne. Lorsque le Centre national des lettres confiera aux régions décentralisation oblige - le soin de répartir elles-mêmes les aides aux écrivains et aux éditeurs, l'Institut culturel remplira un rôle en Bretagne. A Rennes, les écrivains, les éditeurs s'en inquiètent. Devront-ils sortir leur drapeau breton?

ANDRÉ MEURY,

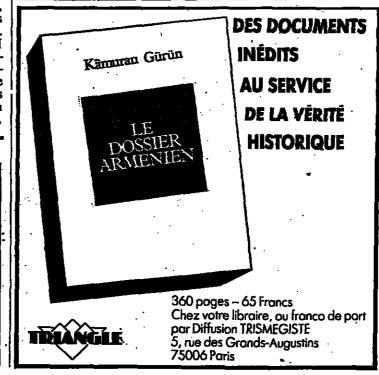

Policy of Falls and Comments 2 **4** 5 ಕ್ಷಣಗಳ ಬಹುದು ಮೂಡಕ THE REST OF THE PROPERTY.

3. .

. . 20.2 17.4 200 \*\*E ---**₹**\*\***4**: , **3.**-. . #\* : -

MEY Spek *[*45] #r 14. **25** . . . . ę ·

. <del>.</del> . . .

?

## Le Monde des livres

#### • LE FEUILLETON

Le Chercheur d'or, de J.-M. G. Le Clézio

## Pur comme un « signe de piste »

Par Bertrand POIROT-DELPECH

m œ u r s littéraires șe dégradent, plus le jugement esthétique morale triviale

des apparences. Au Parisien, manipulateur effronté de médias, s'opposerait le provincial rougissant et pur de toute manœuvre. Outre que ces réputations elles-mêmes se trafiquent - un magouilleur peut se faire prendre pour un archange, et l'archange passer pour un faux jeton, — elles ne sauraient éclairer sur les ceuvres ni répondre de leur talent. On peut être coureur d'océans, inconnu des télés, et écrivain intimiste assez piètre : pilier de cocktails et poète de grand vent, génial l

L'image de Le Clézio porte à de telles réflexions. Sur sa mine et sa discrétion, il est courant de dire : ah ! le bel et bon jeune homme que voilà, lavé des miasmes des salles de rédaction, ce n'est pas comme d'autres I etc. Or l'auteur du Chercheur d'or se distingue par bien d'autres aspects, dont le principal est qu'il échappe au climat de compétition scolaire de son temps. Après la littérature des professeurs, est en train de régner celle des bons élèves, qui claquent dans leurs doigts pour répondre à la place des autres, qui croient tout savoir sur tout, ramènent leur science à tout propos, et espèrent tout attraper de l'air du temps, vieux fonds, nouvelles formes...

Sous ses airs d'étudiant consciencieux, derrière ses thèmes simples et sa prose tranquille, Le Clézio manifeste beaucoup plus d'originalité. Sans discours d'autorité ni référence universitaire, il trace son sillon de romancier presque naîf. Au lieu d'énumérer ce qu'on a dit avant lui sur tout, il s'applique à suggérer ce que personne n'a perçu comme lui. Et tandis que plastronnent les nouveaux cuistres, s'impose un disciple de Melville, un Conrad

OUS sommes aux îles Maurice, à la fin du siècle dernier. La narrateur, Alexis, raconte sa vie sur la côte ouest, avec sa sœur Laure, leur mère Mam, qui leur lit la Bible, et leur père, qui projette de grands travaux tout en leur enseignant les astres. Les journées ont la grâce de toutes les enfances, le cadre en plus : glissement des pirogues, approche des cyclones, présence d'une terre, d'une végétation et d'une population menacées, envies de départs vers d'autres mondes, de découvertes prodigieuses.

La maison familiale écroulée, le père mort, reste justement le rêve. Un corsaire inconnu aurait enfoui un trésor sur l'île voisine de Rodrigues. Des plans existent, des repères. Alexis n'y

l'époque, 1910, les schooners marchent encore à la voile. Le capitaine anglais, Bradmer, a vissé son fauteuil sur le pont. Il est flanqué d'un timonier comorien, dont l'œil vert reste ouvert jour et nuit, qu'il guette la montée des rafales ou qu'il scrute le plafond de sa couchette, noirci de fumée.

Fuyant la chaleur des cales et les rats, Alexis dort à même le pont. Il recueille les histoires du timonier, épie les silences du capitaine, déchiffre les signes de la mer, des vents. Il fait le point au sextant, tient la barre.

PRÈS cinq jours de traversée, le Zeta charge de l'huile de copra à l'île d'Agalega. Le capitaine propose à Alexis de devenir son second. Mais Alexis veut d'abord explorer Rodrigues. Agacé par cette chimère, le capitaine revient sur sa proposition, et ne lui confiera même plus la barre. De Mahé, Alexis atteint enfin son île au trésor. A l'aide des plans et du théodolite légués par son père, il fouille la vallée où le corsaire

Il reçoit bientôt la visite régulière d'une jeune fille nommée Ouma et de son demi-frère. Le père d'Ouma appartenait aux tribus manafs qui vivent cachées dans la montagne ; sa mère était indienne. Ouma a vécu en France, dans des institutions religieuses. Elle initie Alexis à la pêche aux hourites. L'espoir de trouver le trésor fait place à celui de vivre un amour parfait dans une nature sans tache.

AIS la folie de la planète n'épargne pas ce paradis des antipodes. La guerre de 1914 a éclaté. L'armée anglaise, maîtrasse de l'île, recrute. Alexis rebouche ses cachettes et s'engage. Ouma refuse de le suivre en Europe,

Après la chasse au trésor, les tranchées. Alexis combat à Ypres durant l'hiver 1915, puis sur la Somme. Il subit les attaques aux gaz. Il connaît l'hallucination des corps à corps. Il souffre du typhus. Rescapé, il n'a de cesse que de regagner l'île Rodrigues. Au passage par l'île Maurice, il retrouve sa sœur Laure, sa mère presque aveugle. La maison de son enfance a été rasée par la faute d'un oncle. Le même Zeta l'embarque. Le capitaine Bradmer raconte la mort du timonier, atteint de typhus et immergé, selon ses vœux, devant l'îlot sublime de Saint-Brandan. Plus tard, le Zeta sombrera à ce même endroit, avec son capitaine toujours vissé au fauteuil du pont...

Alexis retrouvera puis perdra à jamais la mystérieuse Ouma, disparue dans des camps de réfugiés. Sa mère mourra. Sa sœur deviendra religieuse, au loin. Il ne restera rien du bonheur d'autrefois, quand les enfants, du fond de la nuit bleue,

regardaient leur père penché sur ses cartes mannes. La course au trésor n'aura été qu'un beau rêve impossible. De ces années passes ne demeureront que des glissements de coques, des sillages refermés, sous le regard des constellations, seule donnée immuable de l'aventure, mais vide de sens.

ERRIÈRE les péripéties de cette jeunesse, une parabole de la condition humaine se profile, comme dans tous les romans de Le Clézio, du Procès-Verbal à Désert.

Nous sommes tous habités par un secret comparable à celui du corsaire. Tous, nous changeons en raisons de vivre ce souvenir d'avant notre naissance, cette force qui nous dépasse Très vite, nous devons admettre que ce trésor ne peut se garder en terre, à l'abri de calculs impénétrables. L'or véritable, c'est la mer, la route que nous y traçons, les astres qui nous y guident. Il n'y a de vrai que le vent, la vague, les étoiles. Et on ne demande pas de comptes à ces vérités-là. La houle et le ciel nous parient d'éternité.

L'univers de Le Clézio est un univers à regarder tourne autour de quelques axes matériels et spirituels : un pont qui penche sous la brise, une constellation qui bascule sous l'horizon, du sable séché qui coule le long d'un dos couleur de basalte. De cette contemplation ne saurait naître une action salvatrica. D'ailleurs les forces oui menacent la création sont trop aveugles pour être régentées. Et c'est à peine si on les sent à

Fût-ce dans l'enfer des tranchées, le « chercheur d'or » ne semble pas rencontrer le Mal. Il ne le connaît que sous la forme symbolique de l'arbre Chalta. Sans doute parce qu'il est incapable, lui-même, de violence. Quand il apprend que son oncle a fait raser sa maison d'enfance, « la colère étrangle sa voix », mais il résiste sans peine à l'envie de se venger.

ANT de pureté et d'inaptitude au mal nuisent à la vraisemblance du monde selon Alexis et Le Clézio. Le style, aussi, se ressent de cette candeur solaire : ce ne sont que bleus profonds aux étincelles d'or, que métaphores juvéniles, peignées bien droit. Auteur, histoire, symboles et prose font penser aux aventures de chics garçons dont la collection Signes de piste » et ses princes Eric ont régalé plusieurs générations d'adolescents, entre 1930 et 1950...

Mais cela repose du pédantisme salace qui se donne pour le dernier et suprême état de la littérature. On donnerait bien des tirades intellectuelles et des portraits à clef des auteurs en voque pour certain quart de nuit à la voile, plein d'embruns tièdes et de

\* LE CHERCHEUR D'OR, de J.-M. G. Le Clézio. Gallimard,

### • LETTRES ÉTRANGÈRES

## Une visite chez Fred Uhlman

(Suite de la page 11.)

Je n'ai jamais rencontré autant de gens intéressants que là; vous aviez des dizaines de professeurs qui vous faisaient des conférences sur l'art chinois, ou parlaient de l'influence de la musique juive sur la musique byzantine. Kurt Schwitters nous parlait de Dada...

- Vous n'avez commencé à écrire que bien après la guerre. Ce livre de souvenirs date de 1960. Ecrit à la même époque, l'Ami retrouvé a attendu plus de dix ans un éditeur. Comment retrouver l'émotion si longtemps

- Toute ma famille avait été exterminée. Il me fallait le raconter. Mon ambition, c'était de laisser un livre de qualité qui me survivrait. On peut survivre

Grand Meaulnes, Adolphe... Constant, Alain-Fournier, sont connus par un seul livre. (11 s'excuse.) C'est une maladie pardonnable d'avoir de l'ambition.

» Je ne pouvais pas imaginer que je deviendrais un écrivain ânglais; j'ai mis deux décennies avant d'oser écrire dans cette langue. C'est terrible, vous savez, d'arriver dans un pays alors que vous êtes déjà un adulte; vous avez la réputation de ne pas être trop stupide, et vous vous exprimez comme un enfant de deux ans!... La langue anglaise est si

Les livres de Fred Uhiman sont comme la marque d'une profonde cicatrice : une vie coupée en deux. En 1964 et en 1965, il écrivit deux autres beaux récits, avec un seul livre. Regardez le dont on s'étonne que Gallimard

recueil avec l'Ami retrouvé: No Coward Soul (Pas l'âme d'un couard), une lettre écrite par Conrad von Hohensels avant son exécution (2); et No Resurrec-tion Please (Pas de résurrection, SVP) sur les retrouvailles, vingt ans plus tard, avec la terre natale

devenue terra incognita. « J'ai été invité à faire une conférence dans mon école à Stuttgart. C'était une sensation énorme que de parler devant ces jeunes gens qui étaient des fantômes de mon passé... »

Fred Uhlman conclut: « Je suls toujours amoureux de l'Allemagne. Même après Auschwitz. D'une autre Allemagne. Pendant vingt ans, je n'ai pas pu y retourner. Je ne pouvais pas parler l'allemand. Quand je rencontrais des Allemands, je pré-

tendais ne pas les comprendre. J'avais toujours peur de serrer la main de ceux qui avaient tué mes parents. Et puis, un jour, je me suis dit que j'étais idiot, que ces Allemands-là n'avaient rien à voir avec ce qui s'était passé, que c'était une jeune génération. Et je leur ai avoué : « Je suis Allemand. Je suis né Allemand. Je ne passerai pas ma vie à vous

La nuit tombe sur le siguier dans le jardin, sur l'atelierbelvédère au dernier étage. M<sup>me</sup> Uhlman rentre du Pays de Gailes où se trouve son château d'époque Tudor, Croft Castle. Ouelle belle union que celle de cette « lady » avec celui qui ne sera jamais un « lord »! Heureux seulement d'avoir survécu.

Fred Uhlman me retrouve son dernier manuscrit, écrit l'an dernier : A Taste of Salt (Un goût de sel). Encore une rencontre avec le passé : un camarade d'université, à Munich, en 1922... En épigraphe, les deux vers de Laforgue: Oh! Comme ils sont beaux

Les trains manqués.

"Même à mon âge, je ne peux pas rester inactif . sourit-il, arpentant la pièce de son pas élastique. Octogénaire incroyablement jeune...

NICOLE ZAND.

★ IL FAIT BEAU A PARIS AUJOURD'HUL, récit traduit de l'anglais par Léo Lack. Stock, 276 p., 78 F.

\* L'AMI RETROUVÉ, Cali-mard, 1978. Coll. « 1000 Soleils» (pour la jeunesse), et «Folio», 1983. (Voir l'article de Michel Contat dans le Monde du 17 sep-tembre 1983). tembre 1983.)

\* Fred Uhiman dialoguera avec ses lecteurs au British Council (9, rue de Constantine, 75007 Paris), le 6 mars, à 18 h 30.

(2) An gymnasium, Fred Uhlman etait le condisciple de Stauffenberg, qui sera exécuté après l'attentat de juillet 1944 contre Hitler.

## L'Allemagne au cœur

Walter Abish, né à Vienne il y a cinquante ans, n'en finit pas, comme Fred Uhlman, d'interroger l'Allemagne.

TOICI une ville hypothéti- lation des questions étant la que, nouvellement édi-fiée en Allemagne : Brumholdstein. C'est le lieu qu'a choisi Walter Abish pour y situer l'action de son dernier roman : Allemand, dites-vous?

La signification de cette cité imaginaire tient en ceci que son nom vient de celui d'un philoso-phe nommé Brumhold, dont il est évident qu'il n'est autre que Martin Heidegger; et l'un des personnages du roman dira de Brumhold, alias Heidegger: · Même lorsque nous ne le comprenons pas, il nous représente -. - Ce qui émerge de sa quête métaphysique (...), c'est une forme d'Etre indissociable de la passion allemande pour l'exactitude et les abstractions.

A la place du futur Brumholdstein, sous le nazisme et durant la seconde guerre mondiale, il y avait un camp de concentration. On n'en parle plus, et sauf l'inquiétant Franz, personne apparemment ne s'en soucie. Il est vrai qu'une des occupations de Franz, serveur de restaurant, est de reconstruire le camp de Durst avec des allumettes. Ce projet, à la fois gro-tesque et dérisoire, tient son rôle dans la symbolique mise au point par Walter Abish. Le propos de l'auteur se précise encore lorsqu'il indique que l'on vient de découvrir, sous Brumholdstein, un charnier. Squelettes de victimes juives ou allemandes? Il n'est pas question de le savoir. Le charmer rejoint le camp de Durst dans le non-dit de l'Allemagne contemporaine.

Le Livre de Waher Abish est fait de séquences plus ou moins brèves, minuticusement écrites. Nous sommes en présence d'une étonnante écriture cinématographique, qui fait se succéder des questions sans réponse, l'accumu-

réponse même. Avec cet ouvrage, Walter Abish réussit un tour de force. Il a choisi de mettre en exergue une phrase de Jean-Luc Godard: « Ce qui est réellement en jeu; c'est l'image qu'on a de soi. ». Cette phrase, à elle seule, résume le sens du livre. L'importance de l'image nous est indiquée par la description précise d'une photographie prise à Brumholdstein. Elle fait voir le drame dans son entier : la prospérité construite sur des charniers; la fascination pour le modèle américain; et, derrière, ou dessous, le terrorisme...

Ulrich Hargenau, un écrivain, rentre à Brumholdstein après un long séjour à Paris. Il a été impliqué dans un procès fait au mouvement gauchiste. Il a basculé du côté des forces de l'ordre pour sauver sa semme Paula, dévouée au terrorisme. Ulrich est le fils d'un Hargenau qui a été susillé en 1944 pour avoir comploté contre Hitler. Paradoxalement, cela suffit à fonder une réputation douteuse. Plus exactement, cela suffit pour qu'on tienne les Hargenau à l'écart. Ils appartiennent, par l'acte même du père, à ce dont on ne parle pas, et dont on se refuse à parler.

Allemand, dites-vous? est aussi un jeu de miroirs. Ces miroirs sont posés de biais : ils mentent, mais leur mensonge est dénoncé par ce qu'ils ne montrent pas. Les troubles des personnages sont dévoilés par ce qu'ils ne disent pas. Ces troubles sont ceux d'une société qui se cherche et craint de se contempler nue

HUBERT JUIN. \* ALLEMAND, DITES-VOUS? de Walter Abish, traduit de l'anglais par Pierre Zoberman, Flammarion, 352 p., 110 F.

L'IMAGE DU GÉNÉRAL Jean-Pierre Guichard De Gaulie aurait-il pu s'inscrire dans le cours de l'Histoire si les moyens de communication de l'époque n'avaient contribué à l'édification de son image publique? A travers l'étude de la construction du mythe gaullien, Jean-Pierre Guichard, spécialiste en sciences psychologiques et sociales, tente d'analyser les rapports du Général avec les mass-media et la perception. de sa personnalité, liée, dans la conscience des citoyens, à une nouvelle ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE ⊕PUBLICIS : B 3820



sur la SC THE CHAINS OF ing a mericain ger clast venu se p

C hownation . Service 3 longitude je war les muero estie de la Ne por 22 1/25 (1936) is rice maitres Power poer ge det birement des con nitriae dieux-ra**ĉines.** des enfants Maries démontre process in gold do

test of promonades & man farden unt troub Wichael E and the - pius main Hagt Laing & la and Separations lain - in Restant l'insol minoculeuse antial Line Mehler qua meriter in bes filles, & galard de em lac corin 🚣 Liberg Baumann 👫

Inface-à-fac De not

Letture out to contain alte qué propi**ose i École** i Ter Tea affin Entoratif unique entre deux **Situato** Tim Feb. Mausam Till de mer une onquer Billionette chotograph Pastiss et a Dryvies Cross Filtri es recuermbiances ( Stern contractiones se Desse eureche dadalate immini ent eu≤e. 8 Ling ent Talumaussman ( And the state of the field the

470 tur 40'es sa #

erce e 1957 om Transport Roger Vulliez, March BALED de Lemoger (1982) de Lemoger <sup>ेखा</sup>ं का plur diverses **ex** व्यक्तिक Centari de Pie les annic de musée Torannole de Chalon-أزدنافسسونت فيهز est ausor a Vulkez or it confes so same sept r greeners se uner bont de

Fagalene dan Siemme. MÉMA

Figure Ports d'un porte

Stevens are ques années

MINÉ CHARLOT Fe de la contra de la contra

tine file far des année The Section 1 pre épouser cie besone d'a tene venue Ter secours. le sociazio Luc Bérand Palous de flamm balaient balaient de Mari Can défini pu

ni. Somportement Committee pour the returner profess to the tendresse Sire et l'éper The Date of Pascal.

why oabose perstuel de Charlo the state pour elle, d'

Se Clair et y

#### DANSE

Service and the control of the contr

EN LOS ACCESSES

and the second s

A TIME OF STREET STREET

SERVICE TO THE PROPERTY OF T

Description of the first terms o

Service Control of the Control of th

ANTICAL TO ANTICAL TO

新された。 この問題は1

\* National Control of Sections

AT THE CONTRACTOR OF THE SECOND

**京都成を** 1000 (100 年) (100 年)

文を発生である。 ・ 大きなのでは ・ 大き

gustina in the state of a significant of the signif

Figure 1995

ANT TO THE STATE OF THE STATE O

「動物では、これでは、10mmでは20mmである。」 ・ 10mmでは、10mmでは20mmである。

文をから、17 m to a strep 野 Am a 17 mm に 「To Dinastre

Self # Borner Comparations

**影響提供力。然立1975年**005

ine an cent

Allemagne.

= y + .\*

%,ಕರ್ಡಿ ನಿರ

E-104

**22** Y ...

THE WAY

3

· . . . . .

(Refer 1) The state of

38 4-1"

- - - ·

A Section

grant in

. 興化 4 - \*\*\*

September 20

**建设于1977** 

ye. \$ 2.

g 4 - 5 °

\* 2-A

g 725 f \*

A 10 1 2

\* 5 (v. -

and the second

g extends

1 march 2 m

31 to 150

Capital St.

\*\* 能压

A CHARLES TO

: 13mm

ne a surme il va cing-

genta i i i = i i i juli na

A STATE OF THE STA

general section of the section of th

pas, comme Fred like

Sample of the State of

. . . .

And the second of the second o

aces and the second sec

差し タット・

#### «TUDOR», salle Favart

#### Un carnivore en hibernation

ballet de l'Opéra nous a présenté lundi 18 février sur la scène de l'Opéra-Comique ! La soirée était consacrée à quatre œuvres du choré-graphe anglo-américain Antony l'udor, toutes interprétées sur des partitions absolument captivantes. Tudor (aucun lien de parenté avec Marie la Sanglante) nous avait été révélé en 1950 quand l'American Ballet Theater était venu se produire au Palais de Chaillot avec Nora Kaye et Jerome Robbins. Ce lointain réveur capable de réactions d'une stupéfiante rapidité - « un carnivore en hibernation », dixit Agnès de Mille, - a longtemps montré un faible pour les mocrodrames dansés dans le style de la Nonvelle-Angleterre.

Le merveilleux spectacle que le

Jardin aux lilas (1936), qui constituait la pièce maîtresse du spectacle sur le *Poème* pour violon et orchestre d'Ernest Chausson, atteste le déchirement des couples à la recherche d'enx-mêmes. Dark Elegies (1937), qui terminait la soirée sur les Chants des enfants morts de Gustav Mahler, démontre, plus à l'évidence encore, le goût du tragique chez Tudor.

Autant les promenades évanescentes du Jardin ont troublé mes réminiscences avec Michaël Denard en redingote bleue - plus beau encore que Hugh Laing à la création,ce qui n'est pas peu dire -autant les Elégies m'ont laissé sur ma faim : pourtant l'inspiration musicale est miraculeuse - elle épouvantait Alma Mahler quand son mari, entouré de ses filles, compo-seit au bord de son lac corinthien; pourtant le chant de l'excellent baryton Ludwig Baumann détonait à peine sur le plateau; pourtant l'atmosphère d'un drame de la mer à la Peter Grimes était bien évoquée. Mais seule l'interprétation tout en nuances, extrêmement discrète et poétique, de Jean Guizérix et de Wilfride Piollet, était saisissante. Les ballerines déguisées en pauvresses s'agitaient par trop,et les soli des bravoures, bors de situation, coupaient toute émotion au rideau final.

Hors-d'œuvre de choix, en revanche, avec le premier ballet intitulé Shadowplay, sur la partition moderne des Bandar-Log du flaves-cent Charles Koechlin, un des rares musiciens polytechniciens. Charles Jude, dans un décor de lianes, y joue les Tarzan, pardon! les Christophe Lambert, et Françoise Legrée, sous un casque de sirdar et en gorgerin hindou, bien que privée de ses délicieuses fossettes. y déploie une souplesse acrobatique tout à fait extraordinaire. J'ai gardé pour la bonne bouche le tout dernier cru d'Antony Tudor : Continuo, sur une musique classique de Johann Pachelbel, l'organiste de Nuremberg, l'un des maîtres de Jean-Sébastien, où trois couples se produisent en canon, et qui met à l'honneur la simple danse sur pointes. C'est l'occasion rêvée de regarder de tous ses yeux le pied de Nelly Guillem. Quel pied! Enfin, vous me comprenez...

Direction musicale, au-dessus de tout éloge, due à Michel Cals.

Oni, merveilleuse soirée. Je me demande, avec toutes ces jeunesses en scène, pourquoi la génération moderne bonde encore la précieuse salle Favart!

OLIVIER MERLIN.

#### PHOTO

#### A LIMOGES

### Un face-à-face Haussman-Bellmer

De notre correspondant

C'est une confrontation poe-Limoges entre deux artistes ger-Hans Bellmer : une cinquantaire de documents photographiques présentés en « œuvres croisées » . et dont les ressemblances ou les aspects contradictoires se trouvent ainsi fortement aiguisés.

De sa jeunesse dadaïste à sa disparition silencieuse, à Limoges en 1971, Raoui Heuseman a toujours provoqué la réflexion photographique. Après se mort, quelque 1 200 négatifs réalisés entre 1927 et 1957 ont été retrouvés. Ils furent confiés au photographe Roger Vulliez, professeur à l'ENAD de Limoges, qui en tira plusieurs pour la revue Creatis et pour diverses exposi tions (le musée Cantini de Marseille, Besubourg, le musée pho-tographique de Chalon-sur-

Seone, notemment). C'est aussi à Vulliez qu'ont été confiés soixante-sept négatifs de Hans Bellmer pour qu'il en tire les éléments d'un porte-folio édité voilà quelques années par

une galerie parisienne.

Au cours de ce double travail thume que propose l'École natio- lui est apparue la nécessité de naie des arts décoratifs de confronter les nus tendres de Haussman et ceux, de sadiques, maniques : Raoul Haussman et de Bellmer, vrais corps féminins contre des poupées démem brées, agressives. Plus généralement, Bellmar photographie das mises en scène préalablement très élaborées et Haussman, des miettes de réalité (ombres, pieds, mains, objets usuels...) isolées et magnifiées par l'arbi-

traire souverain de l'objectif. Ainsi couvrent-ils à eux deux les deux pôles extrêmes de l'art photographique. Avec, parfois, d'étranges similitudes. Par exemple, deux autoportraits : Haussman assis dans son calme intérieur, Belimer embusqué en voyeur derrière les arbres d'une forêt, et les deux visages sont

également effacés du cliché. Le premier par un contre-lour violent, le second par un

« bougé » qui le transforme en fantôme transparent. GEORGES CHATAIN.

\* Hausman-Bellmer, photogra-phies, École nationale des arts déco-ratifs. Place Winston-Churchill,

Limoges, jusqu'an 28 février.

#### **CINÉMA**

#### « SIGNÉ CHARLOTTE », de Caroline Huppert

### Feu follet

Christine, qu'il compte épouser, et qui a un petit garçon. Mais Char-lotte resurgit. Elle a besoin d'aide. Mathien, d'abord réticent, se laisse convaincre de lui porter secours. Ces choses-là arrivent, le scénario de Caroline Huppert, Luc Béraud et Joëlle Gordon se place sur le terrain de la réalité. Un retour de flamme et de la réalité. Un retour de hamme et un besoin d'aventure balaient la tranquillité bongeoise de Marhieu le violoniste, si bien défini par le physique et le comportement de Niels Arestrup. L'équilibre pour lui, c'est Christine. Femme professeur, elle a de l'autorité, une tendresse un peu rude mais sure, et l'énergie vitale de Christine Pascal.

A ce personnage clair et net, Caroline Huppert oppose le caractère imprévisible, la mythomanie, le mouvement perpétuel de Charlotte, sa sœur Isabelle Huppert. Le film a

Mathieu a beaucoup souffert à cause de Charlotte, une fille fantas-que disparue depuis des années. Il s'est fait une sorte de bonheur avec changé ces temps-ci. Isabelle Hup-pert paraît plus jeune, plus mysté-rieuse, plus acharnée à jouer, comme si elle voulait recommencer quelque chose.

> Chanteuse aux allures punk, voleuse, tricheuse, fuyant la police. Charlotte entraîne avec elle Mathieu, lui fait courir des risques, change de vêtements dans les circonstances les plus insensées. C'est un feu foliet qui incendie un homme ne sachant plus si elle est innocente on coupable, menteuse on sincère. La réalisatrice entretient d'ailleurs le doute en menant certaines séquences sur un rythme de comédie alerte et en cassant brusquement la comique par des éléments dramatiques. Charlotte est capable de tout, même d'un sacrifice, et Isabelle Huppert, insolite, entraîne le film de

Caroline dans son sillage. JACQUES SICLIER.

#### MUSIQUE

#### CRÉATION DU « DOCTEUR FAUSTUS » AU PALAIS GARNIER

### Imagerie philosophique

Il fallait beaucoup de confiance en soi et d'enthousiasme à Konrad Boohmer, compositeur néerlandais d'origine allemande, pour élaborer son propre Faust, remontant jusqu'au personnage historique du scizième siècle, et ajouter ainsi une strate supplémentaire à la légende (le Monde du 21 février). Audace récompensée, puisque ce Docteur Faustus recevait en 1983 le prix Rolf-Liebermann (75 000 DM offerts par la Fondation Koerber de Hambourg) qui lui ouvrait les portes du Palais Garnier, où la création mondiale a eu lieu le mercredi 20

Que le livret écrit par le poète flamand Hugo Claus, sur la trame que lui avait fournie Boehmer, soit de bout en bout admirable, selon M. Massimo Bogianckino, les critiques littéraires et peut-être les philosophes en discuteront sur pièces. Mais la musique apparaît bien déce-

Habilement écrite, dans la descendance, pourrait-on dire, d'Alban Berg, avec des structures solides, de larges développements, une orches-tration très riche, mais rarement pittoresque, elle est bien comme - le contour noir qui entoure les objets colorés des gravures de Dürer et de Cranach ., ainsi que le dit le compositeur, mais reste dure et froide et ne suscite guère d'intérêt. Malgré quelques citations et collages archalques, ou certains - madrigalismes » le chant, proche du récitatif atonal, plaqué sur des paroles traduites, paraît plus encore artificiel et sans vie, et l'on en vient à préférer les épisodes en *sprechgesang* et parlés où du moins on comprend le texte.

Reste un spectacle assez vivant et bien réalisé, qui raconte les nouvelles aventures du Docteur Faust et se regarde sans ennui, grâce à une mise en scène fourmillante de Charles Hamilton et à un dispositif remarquable de Tim Reed (auteur également des ravissants costumes). L'élément central est une tour avec des escaliers en colimaçon, autour de laquelle vire un immense visage (la tête de Faust dans laquelle est censée se dérouler l'action) dévoilant successivement les divers décors et personnages de chaque tabieau.

#### Les choses se gâtent

Le célèbre alchimiste travaille à la création d'un homoncule (voir le deuxième acte du Second Faust de Goethe), un être spirituel, synthétique, qui unirait « beauté et vérité ». Il est troublé dans ses incantations par de jeunes garçons qui excitent sa concupiscence et qu'il tente d'hypnotiser. Pourchassé par les parents, Faust est sauvé par l'abbé Trithel'entraîne à travers le monde à la mais, il est statusié par Trithemius recherche de la « connaissance » ; à et entre, aux sons d'un choral protesla cour de Charles Quint (la politique cynique), chez le pape Léon X, dont Raphael est en train de saire le portrait (la religion prévaricatrice), sur les montagnes du Tibet (la quête de l'esprit pur, qui aboutit au néant), enfin au vingtième siècle (l'espoir du progrès), où il tombe dans un concert punk... Désillusionné, Faust revient dans son village et, grâce à l'aide de Trithemius, donne enfin vie à son homoncule - Le verbe est devenu chair. -

Mais au deuxième acte les choses se gâtent, l'homoncule Hans leur échappe, il soulève les paysans contre les seigneurs, raconte ses visions de la Vierge Marie, qui, ditil, l'a engendré; et Marie descend du ciel dans sa niche gothique pour distribuer ses bijoux. Trithemius révèle alors à Faust qu'il est le «vice-roi» de Satan et lui propose la -connaissance universelle» s'il abandonne ce qui lui est le plus cher. Faust accepte, Hans est étranglé par des moines, et son père désespéré s'enivre si bien dans son laboratoire qu'il meurt en buvant par mégarde une 25, 27 février, 1°, 7 et 9 mars.

Les grands mythes ont la vie dure. ble jeu, qui, remplaçant Méphisto, bouteille d'acide. Inofensif désortant, dans la gloire idéalisée de l'art et de la littérature.

> A vrai dire, nous avons quelque mal à nous attacher à ce héros plutôt misérable que génial, même si l'on nous dit que, par bien des traits, il est l'- archétype même - de la modernité. Nous doutons fort que ce livre d'images vivisie le mythe de Faust et exerce quelque fascination sur les intellectuels ou la jeunesse.

> L'Opéra de Paris l'a monté de façon brillante, avec une excellente distribution où l'on remarque surtout Jozsef Dene (Trithemins), Heinz-Jürgen Demitz (Faust), Michel Sénéchal, qui fait un désopilant portrait du pape Léon X, Lucia Scappatici (la Vierge Marie), Peter Jeffes dans le personnage étrange et séduisant de l'homoneule, ténor comme il se doit, et les chœurs préparés par Jean Laforge. Janos Kulka et l'Orchestre de l'Opéra tirent le maximum de la partition.

> > JACQUES LONCHAMPT.

Prochaines représentations les 22,

conseil d'administration. Devant

l'impossibilité de conclure une nou-

velle convention, les textes avaient

été prorogés d'un an, puis, en mai 1984, à nouveau de quinze jours. Ce

n'est qu'en juillet que la CGT don-

nait son accord de principe aux pro-

positions de M. Larquié, avant de

Pour M. Larquié, les résultats de

cette « délicate négociation augu-

rent bien des travaux qui devront

être entrepris pour préparer l'ouver-

ture de l'Opéra de la Bastille », que

les partenaires de la négociation ont

salué avec espoir ».

les signer sept mois plus tard.

#### A L'OPÉRA DE PARIS

### Nouvelles conventions collectives

De nouvelles conventions collec- M. Paul Puaux, alors président du tives viennent d'être signées à l'Opéra de Paris par le président de l'établissement, M. André Larquié, et les trois syndicats affiliés à la CGT. Les dispositions de ce texte entreront en vigneur avec un effet rétroactif le 1° janvier, précise le communiqué de l'Opéra, et les quatre avenants catégoriels - adminis-tratifs, cadres, techniciens, artistes - dans les semaines qui viennent,

selon un calendrier qui reste à établir avec les représentants du per-

Après la CGT, majoritaire parmi le personnel de l'Opéra, les autres centrales - CFDT, CFTC, CGC, FO - ainsi que l'orchestre, feront connaître leurs positions dans les jours à venir. En ce qui concerne la CFDT: la centrale s'inune lettre adressée à M. Laurent Fabius en novembre 1984, de l'état des négociations, en soulignant que scule la CGT avait donné son accord de principe en juillet 1984.

La signature des nouvelles conventions collectives est l'aboutissement d'un processus de négociation de plus de deux ans marqué notamment, au mois de juin 1984, par des grèves des danseurs, suivis par les musiciens, soutenus à l'époque par la CGT et la CGC.

La précédente convention datait de 1971. Elle avait été révisée en mius, magicien infernal jonant dou- 1976, puis dénoncée en 1982 par

### PREMIÈRE A LA SALLE PLEYEL

### L'Orchestre des élèves du Conservatoire

Elèves du Conservatoire national supérieur de musique de Paris donne régulièrement des concerts à la salle Gaveau, Exceptionnellement et sans que rien ne permette d'en deviner la raison - sinon la présence d'un chœur (1) pour la Fantaisie opus 80 de Beethoven, qui nécessi-tait un plateau plus vaste – le concert du 15 février était présenté salle Pleyel, devant un public plus nombreux que d'habitude.

Sons la baguette d'Armin Jordan, l'orchestre s'est montré sous un meilleur jour que lorsque c'est un jeune lauréat de la classe de direction qui monte au pupitre. A quel-ques défaillances près, il se révélait plus docile et plus attentif que bien des orchestres professionnels. notamment dans le Concerto en sol, de Ravel, trop connu pour que les chefs osent le faire travailler en profondenr et dout on n'entend souvent qu'une lecture standardisée,

Yvonne Lefébure, qui devait en être la soliste, s'étant décommandée au dernier moment pour raison de santé, Dominique Merlet a eu la lourde tâche de remplacer une inter-prête naturellement irremplaçable dans une œuvre dont elle s'était fait une spécialité. Le succès, si vif qu'il a fallu bisser le dernier mouvement, prouve que Dominique Merlet a réussi sans avoir besoin de forcer sa nature, plutôt réservée.

La première partie du programme

D'ordinaire, l'Orchestre des Fantaisie de Beethoven, curieuse ment placée en début de concert alors que l'entrée successive du piano, de l'orchestre pais, du chœur devraient en faire le point culminant d'une soirée, et la Symphonie nº 22, «le Philosophe», de Haydn. Cette symphonie, qui doit sans doute son nom au caractère méditatif du premier mouvement, ne nécessite qu'un orchestre de chambre. Rien n'étant plus difficile que de passer d'un grand effectif à un plus petit sans perte de qualité, on a pu se faire une haute idée de la souplesse et de la disponibilité de ces jeunes musiciens répondant aux moindres inflexions de la direction, toujours incisive, d'Armin Jordan

> Dans la Fantaisie on remarquait surtout le talent et la présence d'un jeune pianiste, Jean Efflam Bavouzet, peut-être un peu intimidé d'ouvrir le concert en soliste, et de ce fait un peu plus fougueux qu'il ne serait nécessaire dans cette page qui commence dans l'esprit de la musique de chambre et finit par une prémonition de l'Ode à la joie. A cette réserve près, on sent l'étoffe d'un vrai musicien, maître d'une technique qu'il met au service d'une interprétation pensée.

> > GÉRARD CONDÉ.

(1) C'était la première apparition ablique de ce chœur d'élèves, nouvelle-

#### « Cartes blanches » au Festival de Lille

Le Festival de Lille, dont la direction artistique était assurée en 1984 par Nicholas Snowman, a décidé de confier chaque année une « carte blanche » à une personnalité différente du moi musical ou artistique. Le Festival 1985 sera placé sous la présidence d'Henri Dutilleux, tandis que la programmation sera établie, en accord avec ce dernier, par Frédéric Sartor, musicologue représentant en France les Edi-tions Ricordi et Universal, assisté pour certaines manifestations par le compositeur Michel Redolfi.

#### Objectif vitrail au CNRS

vitrail dans la région Rhône-Alpes est présentée jusqu'au 5 mars dans le hall du CNRS à Paris. C'est un (trop) bref condensé, présenté sous la forme de photographies, des minutieux travaux de l'Inventoire général, qui a passé au peigne fiu églises et habitations, du département de la Loire à la frontière suisse.

\* Hall du CNRS, 15, quai Anatole-France, 75007 Paris. Jusqu'au 5 mars.

#### « Corps 12 »

Corps 12, c'est le titre d'un luxueux ouvrage collectif rassem-blant les poèmes et les estampes de douse écrivains et de douze peintres. Chaque texte est insépa-rable de son « illustration » publiée en regard. Pourquoi corps » ? Parce que les thèmes traités ont trait à des gestes corporels, empruntés généralement à l'activité sportive, d'où l'étonnante diversité de ce recueil qui réunit Marianne Alphant et Didier Stephant, Jacques Darras et Didier Chenu, Henry Deluy et Gérard Guiyomard, Jacques Demarcq et Pierre Buraglio, Claude Fain et Pincemin, etc. Tiré à soixante-quinze exemplaires, en grand format, sur les preses du Centre littéraire de la Fondation Royaumont, on peut en parcourir les feuillets, en admirer les planches étalés sur les cimaises de l'Espace Jacques-Roch, 59, rue Quincampoix, à Paris, jusqu'au 22 février.

### **PETITES NOUVELLES**

m HORIZONS DU POSSIBLE. -Les éditions du Félin viennent de publier, sous le titre les Horizons du possible, le transcription des entretiess radiophoniques diffusés par France-Culture en noût 1982 à l'inklutive de Michael Gibson, chroniquem artistique de Platernational Herald Tribum. Le de l'International Heraid Tribune. Le livre se présente sons la forme d'un long dialogue soé sur l'idée de création, anquel prennent part des personnalités annsi diversas que Jean-Christophe Averty, Marcel Duchamp, Vindindr Jankélévitch, Hubert Reeves on Hugh Weiss. D'autre part, les émissions sont

rediffusées depuis le 4 février par France-Culture, tous les lundis 14 h 30 à 15 h 30.

■ LE COMITÉ ANDREI TAR-KOVSKI. – Le comité Andrei Tar-kovski, dont la création avait été amogcée le 16 décembre, a maintenant une boite postale : BP 234, 75464 Paris Cedex 10. Ce comité a été fondé par des professionneis da cinéma pour sou-teuir Andref Tarkovski qui désire rester en Occident, mais dont le fils (âgé de quatorze aus) est toujours en Union Soviétique.

#### COMMUNICATION

#### EUROPE 1: 1985, une année charnière

Trois fronts simultanés : la télévision la FM, les grandes ondes; trois défis à la nature de la compétence d'une équipe mais aussi des risques qu'elle encourt. Europe 1, décidément, ne refuse aucun « challenge ». en annonçant, le 20 février, ses projets, la station révèle ses ambitions.

• La télévision d'abord, avec l'association Europe 1-Publicis (le Monde du 21 février), présentée comme ia première pierre d'un proiet de réseau, mais, surtout, comme une structure d'accueil pour regrouper d'autres partenaires du monde de la communication : un groupe de presse national, une entreprise de cinéma, quelques grands groupes industriels ou des partenaires finan-ciers. Peut-être même un partenaire étranger. - Les places sur les fréquences hertziennes sont rares, et la production de programmes terriblement chère » explique M. Pierre Berret, président délégué du groupe Europe 1, qui chiffre à 1 milliard de francs le budget annuel de programmes nécessaire à un réseau.

e La FM ensuite. M. Jacques Abergel, directour général d'Eu-rope l, a confirmé l'existence de négociations menées avec les pouvoirs publics pour se voir accorder une fréquence FM dans toutes les grandes villes de France.

e Enfin, la radio grandes ondes qui doit se retrouver une spécificité et un ton bien à elle. Ce qui provo-que le recentrage de la grille d'Eu-rope 1 sur l'information et le renforcement de ses structures rédectionnelles. Nommé directeur adjoint de la rédaction, chargé des

services politique, économique et social, Gérard Carreyrou, lancera, dès le 25 février, « Parlons vrai », une émission quotidienne au cours de laquelle, en duo avec Catherine Nay, il interrogera pendant huit minutes une personnalité politique. Il avance, d'autre part, l'heure de son Club de la presse » (18 h 45, à partir du 10 mars).

Charles Villeneuve, nommé égale-ment directeur-adjoint de la rédaction, chargé des services société et informations générales, aura pour mission de développer une information-maison et de sortir, si possible, « un scoop par jour ». En-fin, Ivan Leval, qui travaille désormais sur les projets de télévision, re-vient tout de même à l'antenne avec un billet d'humeur quotidien à 8 h 30. « L'année sera passionnante, déclarait M. Abergel, malgré ses incertitudes, malgré ses aléas. Une année charnière... L'année de tous les combats. »

 Accord Ouest-France/groupe Expansion pour lancer l'Entreprise.

- Le quotidien Ouest-France sera le partenaire (à 49 %) du groupe Expansion dans la société en création qui lancera le mensuel *l'Entreprise* dont le n° 1 sera publié en mai.

Le nº 0 qui vient de sortir précise que ce mensuel s'adressera « à tous ceux qui ont l'esprit d'entreprise, quel que soit leur poste ». Une ma-jorité des douze mille abonnés, déjà recueillis par le journal, sont des di-rigeants d'entreprise actionnaires on propriétaires de la société où ils tra-

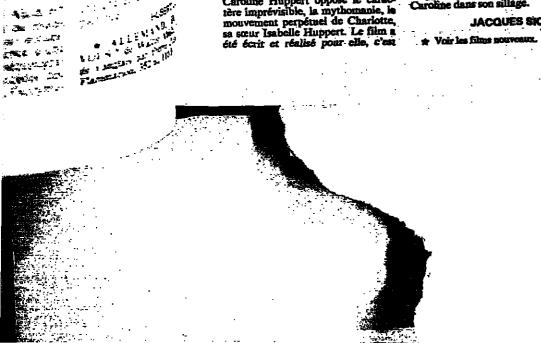

### **SPECTACLES**

### théâtre

### LES SPECTACLES

THÉATRE A MAINS NUES : Athevains (355-27-10), 20 h 30. SINFONIA NERA : C.C. Le Ma-HISTOIRE DE L'ARBRE : Péniche (540-81-13), 21 h.

NOUVEAUX

#### ar Spectacles sélectionnés par le Club du « Moude des spectacles ».

#### Les salles subventionnées

au n. 30: sa mort de Sénéque.

ODÉON (Théâtre de l'Europe) (32570-32), 20 h : The Possessed (les Possédés, de Dostolevaki, en langue auglaise).

PETIT ODÉON, Théâtre de l'Europe (325-70-32) (lun.), 18 h 30 : Veillée ir-landaise, de R. Maguire. TEP (364-80-80), Théintre : 20 h 30; les Trois Chaleurs.

REAUBOURG (277-12-33), Débats-Reacouires: 18 h 30: les Domestiques; Concert: 18 h 30: Musique de chambre avec les solistes de l'ElC (Scriabine, Cramb, Ravel, etc.); Clamas-Vidéo: Nouveaux Illans Bpi; 16 h : les Gibbons, de M. Pernot; à 19 h; Ecoutez May Pro-queray, de B. Beissat; 15 h; Donation L. et M. Leiris; 19 h; C. Oldenburg; Ci-néma chimeis: 17 h 30; le Récit de la chambre de l'ouest, de S. Zhang; 20 h 30; Un collier de perles, de L. Zey-

THÉATRE MUSICAL DE PARIS (261-19-83); 20 h 30 : la Traviata, de G. Verdi (direction musicale : Donato Renzetti, Orchestre Colonne).

CARRÉ SILVIA MONFORT (531-28-34), 20 h 30; la Milliardaire, de G.B. Shaw.

#### Les autres salles

- A DEJAZET (887-97-34), 21 h : Rez-

seignements généraux.

ANTOINE-SIMONE BERRIAU (208-77-71), 20 h 30 h : le Sablier. ARTISTIC-ATHEVAINS (355-27-10), 20 h 30 : Théâtre à mains mues ASTELLE-THÉATRE DU XIXº (238-

35-53), 20 h 30 : Vac Soli (dern.) - ATELIER (606-49-24), 21 h : la Dense

BARAQUE (707-14-93), 21 h:

■ BASTULE (357-42-14), 19 h 30 : Ma vie, ma mort, de Pasolini ; 21 h : Still Life. BOUFFES-PARISIENS (296-60-24),

21 h : Tailleur pour dames.

ET CARTOUCHERIE, Epée de Bois (808-39-74), 20 h : la Maison de Bernarda Alba. Th. de la Tempête (328-36-36), 20 h 30 : Rêves...

CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSI-TAIRE (589-38-69), Grand Théâtre, 20 h 30 : Mille francs de récompense ; Galerie 20 h 30 : le Plus Heureux des

CENTRE CULTUREL DU MARAIS (272-73-52), 20 h 30 : Sinfonia Nera les géants du dedans.

COMEDIE-CAUMARTIN (742-43-41), COMEDSE DES CHAMPS-ÉLYSÉES (723-37-21), 20 h 45 : Léocadia,

COMÉDIE ITALIENNE (321-22-22), 20 h 30 : le Baiser d'amou FCOMÉDIE DE PARIS (281-00-11)

DAUNOU (261-69-14), 21 h : le Carard à

DÉCHARGEURS (236-00-02), 21 h : Tokyo, Un bar, Un hôtel

DIX-HEURES (606-07-48), 20 h 30 : Repas de familie; 22 h : Scènes de ménage. EDOUARD-VII (742-57-49), 20 1: 30:

ESCALIER D'OR (523-15-10), 21 h: le ESPACE-GAITÉ (321-56-05), 20 h 30:

ESPACE KIRON (373-50-25), 20 h 30 :

FESPACE MARAIS (271-10-19), 18 b 30 : les Hivernants.

ESSAION (278-46-42), L. 19 h : Hiro-shima mon amour 85; 20 h 30 : Un habit d'homme. IL 21 h : Caméléon. FONDATION DEUTSCH DE LA MEURTHE (707-77-75), 21 h; Un bomme véritablement sans qualité.

FONTAINE (874-74-40), 20 h 30

GAITE-MONTPARNASSE 16-18), 20 h 45 : Love. GALERIE 55 (326-63-51), 20 h 30: Pink

GRAND HALL MONTORGUEIL (296-94-06), 20 h 30 : Dernier bain.

HUCHETTE (326-38-99), 19 h 30 : la Cantatrice chauve : 20 h 30 : la Leçon ; 21 h 30 : Offenbach, in connais ? - LA BRUYÈRE (874-76-99), 21 h :

LIERRE-THÉATRE 20 h 30 : l'Opéra nomade. (586-55-83),

LUCERNAIRE (544-57-34). L 18 h: Le pupille veut être tuteur; 20 h: Enfantillages; 21 h 45: Jonas. — IL 18 h: les Métamorphoses de Robinson; 20 h: Pour Thomas; 21 h 45: Cocktail Bloody M.

**■ MADELEINE** (265-07-09), 20 h 45 : l'Ouest, le vrai.

MARIE-STUART (508-17-80), 20 h 30 : Savage Love.

MARIGNY (256-04-41), 20 h 30: Napo-ison. Salie Gahriel (225-20-74), 21 h: ia Berlue.

MICHEL (265-35-02), 21 h 15 : On dipera MICHODIÈRE (742-95-22), 20 h 30 : le

MONTPARNASSE (320-89-90).

Grande salle 21 h; Dao pour une soliste, Petite salle 21 h: Arbres de vie. NOUVEAU TH. MOUFFETARD (33)-11-99), 20 h 45 : le Chat de la Saint-

### PALAIS-BOYAL (297-59-81), 20 h 45 : h:

PÉNICHE DE L'ADAC (540-81-93),

21 h : Histoires de l'artire. PLAISANCE (320-00-06), 20 h 30 : Halo. POCHE - MONTPARNASSE (548-92-97), 18 h 30: Dermère lettre d'une mère juive soviétique à son fils; 20 h 30: Ma femma.

PORTE - DE - GENTILLY (580-20-20),

20 h 30: Toi et tes mages.

PORTE - SAINT - MARTIN (60737-53), 20 h 30: Deux hommes dans
une valise. **RENAISSANCE (208-18-50, 203-71-39)**,

21 h: Une cié pour deux.

E-SAINT-GEORGES (878-63-47),
20 h 45 : On m'appelle Emilie.

SPLENDID-SAINT-MARTIN (208-21-93), 20 h 30 : Tous aux abris. STUDIO BERTRAND (783-64-66), 20 h 30 : Da sang sur le con du chat. STUDIO DES CHAMPS-ÉLYSÉES

(723-36-82), 20 h 45 : De si tendres TAI THEATRE D'ESSAI (278-10-79). L

TAI THEATRE D'ESSAI (278-10-79). L.
20 h 30 : l'Ecume des jours. IL 20 h 30 :
Hais clos.

THÉATRE D'EDGAR (322-11-02),
20 h 15 : les Babas-cadres ; sam. 22 h :
Nous on fait où on nous dit de faire.

THÉATRE DE L'ÎLE SAINT-LOUIS (633-48-65), 20 h 30: Pièces dé - THEATRE DU MARAIS (278-03-53)

20 h 30 : Androciès et le lion. THEATRE 13 (588-16-30), 20 h 30 : le THEATRE 14 (545-49-77), 20 h 45 :

les Nuits et les Jours.
THÉATRE DE PARIS (280-09-30),
Petite saile 21 h : Games. THEATRE DU TEMPS (355-10-88), 21 h : Lysistrata THÉATRE TROIS SUR QUATRE (327-

09-16), 20 h: Le Petrel Fulmar; 22 h 30: Ce qui est bon dans la tarte. THEATRE DU ROND-POINT (256-70-80). Petite salle, 20 h 30 : l'Arbre

des tropaques.

THÉATRE DE L'UNION (246-20-83),
20 h 45: Dis à la lune qu'elle vienne.

TOURTOUR (887-82-48) 20 h 30 : les
Mille et une muits; 22 h 30 : Carmen ► VARIÉTÉS (233-09-92), 20 h 30 : les

Temps difficiles.
VINAIGRIERS (245-45-54), 20 h 30 : Les cafés-théâtres

AU BEC FIN (296-29-35), 20 h 30: 2 000 ) moias 15; 22 h: Baby or not Baby; 23 h 30: Chants d'elles.

BLANCS-MANTEAUX (887-15-84). L 20 h 15 : Areuh = MC2; 21 h 30 : les Démones Loulou; 22 h 30 : les Sacrés Monstres; IL 20 h 15 : Super Lucette; 21 h 30 : Deux pour le prix d'un; 22 h 30 : Limite! BOURVIL (373-47-84), 21 h 15 : Y en a

Impasse des morts.

CAFÉ D'EDGAR (322-11-02) L 20 h 15 : Tiens volk deux boudens; 21 h 30: Man-geuses d'hommes; 22 h 30: Orties de so-cours. II. 20 h 15: Ça balance pas mal; 21 h 30: le Chromosome chatouilleux; 22 h 30: Elles nous veuleut toutes.

CAFÉ DE LA GARE (278-52-51), 21 h:

TION (326-63-51), 21 h 45 : Her Karl

NOIVEAU THÉATRE DE COLETTE (631-13-62), 21 h 30 : l'Ivresse des mots : 20 h 30 : Paroles et musique. PETIT CASENO (278-36-50), 21 h : Fend-tre sur cœur ; 22 h 15 : le Président.

POINT-VIRGULE (278-67-03), 20 h 15: Moi je craque, mes parents raquest; 21 h 30 : Bonjour les clips. PROLOGUE (575-33-15), 21 h 30 : Ar-

SENTIER DES HALLES (236-37-27), 21 h 30 : Marshall nous voilà. TINTAMARRE (887-33-82), 20 h 15 : Phèdre ; 21 h 30 : Le cave habite au rez-de-chaussée ; 22 h 30 : Dédé s'tire. VIEILLE GRILLE (707-60-93), 20 h 30 : les Ironies de l'amou

#### Les chansonniers

TAVEAU DE LA RÉPUBLIQUE (278-44-45), 21 h : La gauche mal à droite. DEUX ANES (606-10-26), 21 h : Les

La danse CENTRE MATHES (241-50-80) : Cap

THEATRE-18 (226-47-47), 20 h 30 : M. PALAIS DES GLACES (607-49-93), 21 h : Cie A. Germain STUDIO DE LA FOLIE-MÉRICOURT (700-19-60), 20 h 30 : Ove Solo; Fuite.

#### **Opérettes**

ELDORADO (241-21-80), 20 h 30 :

#### Le music-hall

CAVEAU DES OUBLIETTES (354-94-97), 21 h : Chan DECHARGEURS (236-00-02), 19 h : J.-L. Caillat.

GYMNASE (246-79-79), 21 h : Thierry MARIE-STUART (508-17-80), 20 h 30 :

■ MOGADOR (285-28-80), 20 h 30 : Bye-Byc Show-Biz. OLYMPIA (742-25-49), 20 h 30 : J. La-

PALAIS DES CONGRÉS (758-14-04),

#### Les concerts

ar Théâtre des Champs-Elysées, 20 h 30 : Orchestre national de France, dir. V. Neumann. Chœnrs et maîtrise de Radio-France, dir. J. Jouineau (Mahler). Radio-France (studio 106), 18 h 30 : Trio à

A. Lombard (Bartok, Mende

#### Le Monde Informations Spectacles 281 26 20

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles Ide 11 h à 21 h saut dimanches et jours tériés)

#### Réservation et prix préférentiels avec la Carte Club

Pour adhérer au Club du Monde des Speciacles envoyez le bulletin ci-dessous ou journal Le Mande, service publicité, 5 rue des Italiens 75009 Paris. e recevoir la Carte du Club du Monde des Spectacles et je joins 100 F françois par chèque au mandat-lettre à l'ordre du journal Le Monde.

NP ur Ce sigle dans nos lignes program services « Club du Monde des Spect

INFORMATIONS: 878-48-48 et 878-37-37 كالأكال والاختلام وحويا ليجوجون

## Jeudi 21 février Centre Pomaidou, 18 h 30 : Solistes de l'Ensemble intercontemporain (Scris-bine, Cramb, Zimmermano, Ravel).

Egiise des Billettes, 20 h 30 : les Petits Chanteurs de Vienne. Ascal, 19 h : E. Gaspart (Bach, Debussy, Fauré, Haendel).

Eglise St-Germain-des-Prés, 20 h 30 : A. Isoir (Bech). Jazz, pop, rock, folk ATMOSPHERE (249-74-30), 20 h 30 : Jazzimut : 22 h 30 : Orient Express.

CAVEAU DE LA HUCHETTE (326-65-05), 21 h 30 : Parodi Quartel. CHAPELLE DES LOMBARDS (357-24-24), 20 h 30 : The Last Poets; 22 h 30 : D. Ponce.

scernaire, 20 h : A. Fischer (soprano), S. FIAP (707-25-69), 20 h 30 : Martin Cyferstein (piano) (Schubert, Wolf). around the clock. MEMPHIS MELODY (329-60-73), 22 h : J. et F. Constantin; 0 h 30 : MONTANA (548-93-06), 22 h : R. Urtre-

> MORNING (523-51-41), 21 h 30 : Assiette angleise. PETTT JOURNAL (326-28-59), 21 h 30: M. Zanini, S. Woodyard. PETIT OPPORTUN (236-01-36), 23 h : M. Azzola, M. Fosset, P. Caratini.

ROSE BONBON (806-59-68), 24 h : les SLOW CLUB (233-84-30), 21 h 30 : M. Leferrière TROIS MAILLETZ (354-00-79), 22 h:

## cinéma

#### La Cinémathèque

CHAILLOT (784-24-24) 16 h : le Duel, de P. Fresnay : 19 h : 70 ans d'Universal : Au rythme des nambours fleuris, de H. Koster (v.o.) : 21 h : Cinéma janosais : (le documentaire) Vivre en Tokyochrome, dirigé par N. Yamamura

BEAUBOURG (278-35-57) 15 h : Grands classiques du cinéma mondial : le Cheval de fer, de J. Ford ; 19 h : Cinéma allemand des amées 80 : Système sans ombre, de R. Thome (v.o., s.t.f.).

#### Les exclusivités

ALSINOY EL CONDOR (Nicerague, AMADEUS (A., v.a.): Vendôme, 2\* (742-97-52); UGC Odéon, 6\* (225-10-30); Gramont Champs-Elysées, 3\* (359-04-67); George-V, 5\* (562-41-46); Escurial, 13\* (707-28-04); Catypso, 17\* (380-30-11). – V. f. Rex, 2\* (236-83-93); Impérial, 2\* (742-72-52); Mont-parmon, 14\* (327-52-37).

LES AMANTS TERRIBLES (Fr.) : 7. Art Beaubourg, 4 (278-34-15); Olym-pic Luxembourg, 6 (633-97-77). L'AMOUR A MORT (Fr.) : Quintette, 5 (633-79-38).

ANOTHER COUNTRY (Histoire d'une Trabison) (Brit., v.o.): Gaument Halles, 1= (227-49-70); Saint-Germain Studio, 5- (633-63-20); Olympic Luxembourg, 6- (633-97-77); Elysès Lincola, 8- (359-19-08); 36-14); Ambassade, 8- (359-19-08); Bieaventh Montparnasse, 15- (544- 25-02). - V.f.: Lamière, 9- (246-49-07). AU-DESSOUS DU VOLCAN (A, v.o.) : Espace Gaité 14º (327-95-94).

L'AVENTURE DES EWORS (A. v.o.) : George V, & (562-41-46); Français, 9 (770-33-88); Maxéville, 9 (770-72-86); Fasvette, 13 (331-56-86); Montparrasse Pathé, 14 (320-12-06); Mistral, 14 (539-52-43); Pathé Clichy, 18 (522-46-01).

LE REBE SCHTROUMPF (Beige) : George-V, & (562-41-46); Mistral, 14-(539-52-43); Grand Pavols, 15- (554-

BOY MEETS GIRL (Fr.) : Saint-André-des-Arts, 6 (326-80-25) Andro-des-Atts, 6' (326-80-25)
CA N'ARRIVE QU'A MOI (Fr.): Forum
Oriest Express, 1=' (233-42-26); Richolicu, 2-' (233-56-70); Marignan, 8-' (35992-82); Français, 9-' (770-33-88); UGC
Gare de Lyon, 12-' (343-01-59); Fauvette, 13-' (331-56-86); Mistral, 14-'
(539-52-24); Mostra-grace, Bribé 146 (329-52-43); Montparrasse-Pathé, 14-(320-12-06); Pathé Clichy, 19 (522-46-01).

CARMEN (Esp., v.o.) : Bolte à films, 17-(622-44-21). CARMEN (Franco-it.): Publicis Mati-gam, 8 (359-31-97).

gain, 6 (335-31-7).

LA COMPAGNIE DES LOUPS (Ang., v.a.): Gaumont Halles, 1\* (297-49-70); Quintette, 5\* (633-79-38); Ambassade, 8\* (359-19-08). - V.f.: Berlitz, 2\* (742-60-33); Richelieu, 2\* (233-56-70); Bretter, 4 (223-50-70)

60-33); Richelies, 2" (233-56-70); Bretagne, 6" (222-57-97).

LA CORDE RAIDE (A., v.o.) (\*): UGC-Normandie, 3" (563-16-16). — V.f.: Maxéville, 9" (770-72-86); Gaité Rochechouart, 9" (878-81-77); UGC Boulevard, 9" (574-95-40); Tourelles, 20" (364-51-98).

COTTON CLUB (A., v.o.): Saint-Germain Huchette, 5" (633-63-20); UGC Bistritz, 3" (562-20-40); Escurial, 13" (707-28-04); Parnassieus, 14" (335-21-21): 14-Juillet Benugrenelle. 15" 21-21); 14-Juillet Beaugrenelle, 15-(575-79-79); Marst, 16- (651-99-75). –, V.f.: Berlitz, 2- (742-60-33); Mont-

LA DÉCHIRURE (A.,v.o.) : Gaumont LA DÉCHIRURE (A.,v.a.): Gaumont Halles, 1" (297-49-70); Paramount Odéna, 6" (325-59-83); Pagode, 7" (702-12-15); Gaumont Ambassade, 8" (359-19-08); 14 Juillet Bastille, 11" (357-90-81); 14 Juillet Bastille, 11" (357-59-79). - V.f.: Richelien, 2" (233-56-70); Bretagne, 6" (222-57-97); Paramount Opéra, 9" (742-56-31); Nation, 12" (343-04-67); Paramount Galaxie, 13" (580-18-03); Paramount Godelins, 13" (707-12-28); Gaumont Sud. 14" (327-84-50); Gaumont Convention, 15" (828-42-27); Paramount Maillot, 17" (758-24-24); Pathé Clichy, 18" (522-46-01); Gaumont Gambette, 20" (636-10-96).

DIVA (Fr.): Rivoli Beaubourg, 4" (272-

DIVA (Fr.): Rivoli Beaubourg, 4 (272-63-32).

DUNE (A., v.o.): Gaumont Halles, 1\*
(297-49-70); Hautefenille, 6\* (63379-38); Pablicis St-Germain, 6\* (22272-80); Marigaan, 8\* (359-92-82);
Publicis Champs-Eysées, 8\* (720-76-23);
Parnassiens, 14\* (335-21-21); Kinopanorama, 15\* (336-50-50). – V.f.: Grand
Rex, 2\* (236-83-93); Berlitz, 2\* (74260-33); St-Lazare Pasquier, 8\* (38735-43); Bastille, 11\* (700-21-65);
Nation, 12\* (343-04-67); HGC Gara de 35-43); Bastille, 11° (700-21-65); Nation, 12° (343-04-67); UGC Gare de Lyon, 12° (343-01-49); Athéna, 12° (343-00-65); Fauvette, 13° (331-60-74); Paramount Galaxie, 13° (580-18-03); Gaumont Sud. 14° (327-84-50); Miramar, 14° (320-89-52); Gaumont Convention, 15° (828-42-27); Victor Hugo, 16° (722-49-75); Paramount Maillot, 17° (758-24-24); Pathé Wepler, 18° (522-46-01); Secrétan, 19° (241-77-99); Gambetta, 20° (636-10-96).

ELEMENT OF CRIME (Dan., v.o.): Hautefeuille, 6' (633-79-38); George-V, 8' (562-41-46); Action Lafayette, 9' (329-79-89); Parnassiens, 14 (325-EL NORTE (A., v.o.) : UGC-Opéra, 2-(574-93-30) ; Ciné Beanbourg, 3- (271-

#### LES FILMS NOUVEAUX

A LA RECHERCHE DE GARBO, film américain de Sydney Lumet, v.o.: Ciné Beaubourg, 3º (271-52-36); UGC Odéon. 6º (225-10-30); UGC Rotonde, 6e (575-94-94); UGC Champs-Elysées, 8º (561-94-95); 14-Juillet Bastille, 11º (327-90-31); 1 - 8 - 8 - 736 (357-90-81); v.f. : Rex. 2 (236-83-93); UGC Boulevard, 9 (574-95-94): UGC Gobelins, 13 (336-23-44); Paramount Montparnasse, 14 (335-30-40); UGC Convention, 15 (\$74-93-40).

BRAZIL, film britannique de Terry Gilliam, v.o.: Forum, 1" (297-53-74); Hautefeuille, 6 (633-79-38); Coliste, 8 (359-29-46). V.f.: Gasmont Berlitz, 2 (742-60-33); Fauvette, 13 (331-56-86); Gaumont Sud, 14 (327-84-50); Mi-remar, 14 (320-89-52); Gaumont tion, 15 (828-12-27); Pathé Clichy, 18 (522-46-01). SIGNE CHARLOTTE, film français de Caroline Huppert : Forum

Orient-Express, 1\* (233-42-26); Paramount Marivaux, 2\* (296-80-40); Rex. 2\* (236-83-93); Paramount

Odéon, 6 (325-59-83); Paramount Mercury, 8 (562-75-90); Para-mount Opéra, 9 (742-56-31); Bas-tille, 11 (307-54-40); Paramount Galaxie, 13 (580-18-03); UGC Gobelias, 13 (336-23-44); Paramount Montparnasse, 14 (335-30-40); Paramount Oriens, 14 (540-45-91); Convention Saint-Charles, 15-573; 33-00): Passy, 16- (288-62-34): Paramount Maillot, 17- (758-24-24); Pathé Clichy, 18- (522-46-01).

BODY DOUBLE (YOUS NEN CROIREZ PAS VOS YEUX) (\*), fim américain de Brian De Palma, v.o. : Forum Orient-Express, 1" (233-42-26) : Hautefeuille, 6" (633-79-38): George-V. 8 (562-41-46): Marignan, 8 (359-92-82); Parmas-siens, 14 (320-30-19). V.f. : Fransiens, 14 (320-30-19). V.f.: Fran-cais, 9 (770-33-88); Maxeville, 9 (770-72-86); Bastille, 11 (307-54-40); Nation, 12 (343-04-67); Fancette, 13 (331-60-74); Mistral, 14 (539-52-43); Montparnasse Pa-thé, 14 (320-12-06); Gaumont Convention, 15 (828-42-27); Images, 18t (522-47-94).

52-36); UGC-Odéan, & (225-10-30); UGC-Rotonde, & (575-94-94); UGC-Normandia, & (569-16-16). EMMANUELLE IV (Fr.) : George-V, 8-

L'ÉTÉ PROCHAIN (Fr.) : Paramonne City, 8 (562-45-76); Par 9 (742-56-31).

LES FOLIES ORDINAIRES DE CHARLES BUKOWSKI (Fr.) : SOIdie 43, 9 (770-63-40). ES FAVORIS DE LA LUNE (Fr.):
Ciné Beaubourg, 3º (271-52-36); Studio
Alpha, 5º (354-39-47); Elysées Lincoin,
8º (359-36-14); Partussiens, 14º (33521-21); 14 juillet Beaugrenelle, 15º
(575-79-79).

GREMLINS (A., v.o.): UGC Marbouf, 8-(561-94-95): Espace Gathé, 14- (327-95-94). - V.L.: Paramount Opéra, 9-(742-56-31).

(742-36-31)
GREYSTOKE, LA LÉGENDE DE TARZAN SEIGNEUR DES SINGES
(Ang., v.o.): George-V, 3- (562-41-46).
– V.I.: Capri, 2- (508-11-69). GWEN LE LIVRE DE SABLE (Fr.) : Cluny Ecoles, 5º (354-20-12); Colisée, 8º (359-29-46); Parnassiens, 14º (335-

21-21). HEIMAT (All., v.o.) : Chury Paince, 5 (354-07-76). L'HISTOIRE SANS FIN, (AL. V.I.) : Saint-Ambroise (H. sp.), 11º (700-

HORROR KID (A., v.f.): Gaité Boule-vard, 9 (233-67-06).

IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE (A., v.o.): Cinoches Saist-Germain, 6-(633-10-82).

INDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT (A., v.o.) : Marbeuf, \$ (56)-94-95). – V.f.: Capri, 2 (508-11-69). JE VOUS SALUE MARIE (Fr.) E VOUS SALUE MARIE (Fr.):
Gaumous-Halles, 1= (297-49-70): UGC
Opéra, 2 (574-93-50); Logua-I, 5 (35442-34); Studio de le Harpe, 5 (33642-5-2); 14-Juillet Parmasse, 6 (32658-00); Colisée, 8 (339-29-46);
Olympic, 14 (544-43-14); Montparmos,
14 (327-52-37).

KAOS, CONTES SICILIENS (IL. v.o.) : AAUS, CUNIES SECHIERS (H., v.o.):
Forum Orient Express, 1\* (23-42-26);
14-Juillet Racine, 6\* (326-19-68); 14-Juillet Parnasse, 6\* (326-58-00); Marignan, 8\* (359-92-82); 14-Juillet Bastille,
11\* (351-90-81); 14-Juillet Beaugrenelle,
15\* (575-79-79). — V.f.: Impérial, 2\* (742-72-52).

LOVE STREAMS (A., v.o.): Forum, != (297-53-74); Olympic Luxembourg, 6-(633-97-77); 14-Juillet Parnasse, 6-(633-97-77); 14-Juillet Parnasse, 6-(326-58-00); George-V, 8-(562-41-46). MARCHE A L'OMERE (Fr.): Para-mount Marivaux, 2-(296-80-40); George-V, 8-(562-41-46); Mostparnos, 14-(327-52-37). MARIA'S LOVERS (A., v.o.): UGC Opéra, 2-(214-93-50); Cluny Ecoles, 5-(354-20-12); Lucernaire, 6-(544-57-34); UGC Biarritz, 8-(562-20-40).

MEURTRE DANS UN JARDIN ANGLAIS (Brit., v.o.): Epéc de Bois, 5° (337-57-47); Saint-Ambroise (H.sp.), 11° (700-89-16).

1984 (A., v.o.) : Epée de Bois, 5 (337-LE MOMENT DE VÉRITÉ (A., v.f.) :

LE MOMENT DE VERITE (A., v.f.):
Opéra Night, 2 (296-62-56).
LES NANAS (Fr.), Quintette, 5 (633-79-38); Georgo-V, 8 (562-41-46);
Mariguan, 8 (359-92-82); Français, 9 (770-33-88); Fauvette, 13 (331-60-74); Gaumont Sud, 14 (327-84-50);
Bienventle Montparnasse, 15 (544-25-02); Pathé Clichy, 18 (522-46-01).
NI AVEC TOUR IN SAINS TON (B.). Bion-NI AVEC TOI NI SANS TOI (Fr.), Biar-

LES NUTTS DE LA PLEINE LUNE (Fr.): Quintette, 5 (633-79-38); Reflet Belzac, 8 (561-10-60). OUT OF ORDER (All., v.o.) : UGC Dun-

ton, 6 (225-10-30); UGC Biarritz, 8-(562-20-40). – V.f.: Rex, 2- (236-83-93); UGC Montparasse, 6- (574-94-94); UGC Boulevard, 9- (574-95-40); UGC Gare de Lyon, 12-(343-01-59); UGC Gobelins, 13- (336-2344). 23-44); UGC Convention, 15 (574-93-40); Secrétan, 19 (241-77-99). PALACE (Fr.): Gaité Boulevard, 2. (233-67-06); Paramount City, 8. (562-45-76); Paramount Montparnasse, 14. (335-30-40).

PARIS, TEXAS (A., v.o.): UGC Opera, 2: (374-93-50): Panthéon, 5: (354-15-04); Saint-André-des-Aris, 6: (326-48-18); UGC Biarritz, 8: (562-20-40). PAROLES ET MUSIQUE (Fr.) : Cinoches Saint-Germain, 6\* (633-10-82); Ambassade, 3\* (359-19-08); Miramar, 14\* (320-89-52). LE PAYS OU RÉVENT LES FOURMIS VERTES (All., v.o.) : Contrescarpe, 5-

(325-78-37) PETER LE CHAT (Suédois, v.f.): Rivoli Beaubourg, 4 (272-63-32): Reflet Quartier Latin, 5 (326-84-65); Studio 43, 9 (770-63-40); Saint-Lambert, 15 (532-91-68).

PERIL EN LA DEMEURE (Fr.):
Forum, 1\* (297-53-74); Richelien, 2\*
(233-56-70); Studio de la Harpe, 5\*
(634-25-52); UGC Damon, 6\* (22510-30); La Pagode, 7\* (705-12-15);
Marignan, 8\* (359-92-82); Publicis
Champs-Elysées, 8\* (720-76-23); Saint-Lazare Pasquier, 8 (387-35-43); UGC Garc de Lyon, [2 (343-01-59); Athéna, 12 (343-00-65); Fauvette, 13 (331-56-86); Paramount Galaxie, 13 (580-18-03); Mistral, 14 (539-52-43); Montparnasse Pathé, 14 (320-12-06); Gaumont Convention, 15 (828-42-27); 14 Juillet Beaugrenelle, 15 (575-79-79); Mayfair Pathé, 16 (525-27-06); Calypso, 17 (380-30-11); Images, 18 (522-47-94); Secrétan, 19 (241-77-99).

PHILADELPHIA EXPERIMENT (A., v.l.): Lumière, 9 (247-49-07).
PRÉNOM CARMEN (Fr.): Grand
Pavois (H. sp.), 15- (554-46-85). PROFESSION MAGLIARI (I. va.) : Reflet quartier Latin, 5 (326-84-65). Reflet quartier Latin, 5 (326-84-65).

PURPLE RAIN (A. v.o.): Forum Orient Express, 1" (233-42-26); Ciné Beaubourg, 3" (271-52-36); UGC Odéon, 6 (225-10-30); UGC Normandie, 8 (563-16-16); Parmassiens, 14" (320-30-19). —

V.f.: Rea, 2" (236-83-93); UGC Momparnasse, 6" (574-94-94); UGC Boulovard, 9" (574-95-40); UGC Gare de Lyon, 12" (343-01-59); UGC Gobelinn, 13" (336-23-44); UGC Convention, 15- (574-93-40); Pathé Wépler, 18" (522-46-01).

QUILOMBO (Brésilien, v.o.) : Denfert, (4 (321-41-01). RAZORBACK (\*) (A., v.f.) : Hollywood Boulevard, 9 (770-10-41); UGC Mont-partnesse, 6 (574-94-94).

LES RIPOUX (Fr.): UGC Opéra, 2º (574-93-50): UGC Danton, 6º (225-

10-30); UGC Biarritz, 8 (562-20-40); Paramount Montparnasse, 14 (335-30-40); Convention Saint-Charles, 15 (579-33-00); Ranelagh, 16 (288-64-44).

ROUGE GORGE (Fr.): Berlitz, 2: (742-60-33); Saint-Germain-Village, 9: (633-63-20); Olympic, 14: (544-43-14).

LA 7 CIBLE (Fr.) : Ambassade, 8 (359-

STAR TREK III A LA RECHERCHE
DE SPOCK (A., v.o.): Paramount
Odéon, 6 (325-59-83); Paramount City
Triomphe, 8 (562-54-76): UGC Estaitage, 8 (563-16-16). - V.f.: Paramount
Opéra, 9 (742-56-31); UGC Gobelius,
13 (336-23-44); Paramount Montparnause, 14 (335-30-40); Convention
Saint-Charles, 15 (579-33-00); Integes,
18 (522-47-94).
STAR WAR, LA SAGA (A., v.o.), LA
GUERRE DES ÉTOILES, L'EMPIRE
CONTRE-ATTAQUE, LE RETOUR
DU JEDI : Escurial, 13 (707-28-04);
Espace Galté, 14 (327-95-94).
STRANGEE THAN PARADISE (A., v.o.): UGC Opéra, 2 (574-93-50);
Ciné Beaubourg, 3 (271-52-36); SaintAndré-des-Arta, 6 (326-48-18); Elyséez
Lincoln, 9 (359-36-14); Parnassiens, 14
(320-30-19); Olympic Entrepôt, 14
(524-43-14).
LE TÉLÉPHONE SONNE TOUROURS STAR TREE III A LA RECHERCHE

LE TÉLÉPHONE SONNE TOUJOURS DEUX FOIS (Fr.): Arcades, 2- (233-54-58); Montparmasse Pathé, 14- (320-12-06).

Moniparnasse Pathé, 14º (320-12-06).

TRANCHES DE VIE (Fr.): Geumont Halles, 1º (297-49-70).; Richelica, 2º (223-56-70): Berlitz, 2º (742-60-33); Paramount Odéon, 6º (325-59-83); George-V. 9º (562-41-46); La Paris, 8º (359-53-99); Lumière, 9º (246-49-07): Maxéville, 9º (770-72-86).; Nations, 12º (343-04-67): Fauvette, 13º (331-56-86); Mistral, 14º (539-52-43); Montepartasse Pathé, 14º (320-12-06); Gaumont Convention, 15º (828-42-27); Paramount Maillot, 17º (758-24-24); Pathé Clichy, 18º (522-46-01); Gam-

LA ULTIMA CENA (Cub.) : Républic Cinéma, 11<sup>e</sup> (805-51-33). UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE (Fr.) : Lucernaire, 6r (544-57-34). UN FILM (Fr.) : Saint-André-des-Arts, 64

(326-48-18). (326-48-18).

URGENCE (fr.): Paramount Marivant, 2: (296-80-40); Paramount Odéon, 6: (325-59-83); Georgo-V, 8: (562-41-46); Paramount City Triomphe, 8: (562-45-76); Maxéville, 9: (770-72-86); Paramount Opéra, 9: (742-56-31); Paramount Montparussee, 14: (335-30-40); Paramount Ordens, 14: (540-45-9); Convention Saint-Charles, 15: (579-33-00); Pathé Clichy, 18: (522-46-01).

33-00); Pathé Clichy, 18\* (522-46-01).

LA VIE DE FAMILLE (Fr.): Forum
Orient Express, 1= (233-42-26); Imp6rial, 2= (742-72-52); Quintette, 5= (63379-38); Marignan, 8= (359-92-82); Parnassients, 14\* (335-21-21); 14 Juillet
Beangrenelle, 15\* (575-79-79); Murat,
16\* (651-99-75).

34-15), 16 h : les Parents terrible DOILLON, Studio 43, 9- (770-63-40).

18 h : les Doigts dans la tête ; 20 h : la Femme qui pleure ; 22 h : la Fille prodi-C. GRANT (v.o.), Action-Ecoles, 5 (325-72-07): Allez coucher ailleurs. O. IOSSELIANI (V.O.), COSMOS, 6º (544-

S. KUBRICK (v.o.), Denfert, 14 (321-41-01). En alternance : Lolita : Shini

20 h : Muriel. PANORAMA FANTASTIQUE (v.o.), Mac-Mahon, 17 (380-24-81): la Malé-PROMOTION DU CINEMA (v.o.), Studio 28, 18 (606-36-07): Ma femme est

J. TOURNEUR, (v.o.). Action Rive Ganche, 5 (329-44-40) : Vaudon ; Pendez-moi haut et court. HOMMAGE A TRUFFAUT, Club de l'Etoile, 17º (380-42-05) : Jules et Jim. TEX AVERY (v.o.), Ciné-Beaubourg, 3-(271-52-36), Parmassiens, 14- (335-

### Les séances spéciales

SIQUEFARRE (Fr.) : Olympic, 14 (544-3-14), 18 九 LES CHARIOTS DE FEU (Bril., v.o.) : Bolie à films, 17 (622-44-21), 20 h. CHARULATA (Ind., v.o.) : Studio Galande, 5: (354-72-71), 16 h.

LE COUP DE GRACE (All., v.o.) : Den-fert, 14 (321-41-01), 17 h 10. ELEPHANT MAN (Aug., v.a.): Olympic Luxembourg, 6\* (633-97-77), 24 h. L'ÉVANGILE SELON SAINT MAT-THIEU (IL. v.a.): Châtekt Victoria, 1\* (508-94-14), 18 h 20.

LA FEMME PUBLIQUE (\*) (fr.) : Républic-Cinéma, 11 (805-51-33), 22 h IVANHOE (A., v.o.) : Républic Cinéma, 11 (805-51-33), 16 h.

LE MÉPRIS (Fr.) : Olympic Lexem-bourg, 6 (633-97-77), 24 h. Luxembourg. 6º (633-97-77), 24 h.

THE CHAINE : TE 

The same same

Les leudis de l'infon

Marie Commence of the Control of the Control

se io foi

g grones a se desert and interrest

DENE CHAINE: A Z

S Feuilleton : L'amour

S Feudleton: Lambur S Pouch

THE SAME

THE PERSON OF THE PERSON PROPERTY.

15 Main Deceux : L'heist 18 ca main emptone

gen gert, mares ies glein

The state of the s

Hateres courtes.

SEME CHAINE : FR

as Chéma sens **viel.** 

Jas L

ng Chemo to Trusor.

Service is James Pa

WERE CHAINE : TF 1

, iệ (giững chức v**ous.** 

ு Faulleton : Capi**taira** 

ym Laboutorie à la meri

a fire -- is maion a -- is 30. Cari

5 la vices dens iga na

ng Markeurner pou**r las** 

:4) Séne 🗝 t. ca suffit

i iii kanares li ⊾e j**eu de i**i

·M Theatre is Policios.

en fransk fill farm. Mr. De

- Programme and a second and a

Red -- 120 devent in

TEME CHAINE: A 2

45 Télevision du m**atin.** 

13 Februarian : Une fema

Journal or m**étés.** 

i<sup>ng</sup> deut ("Accodemi**e des** 

A Feuil etch Los amou

No Aurouro nul la vie.

'th Sens . Wartin Eden.

la television des télé

Recrise Alein Decay

i (Januara da wa njajt emit

120 harérames de Sophie F

the tees. The west Line

id Jay . Daw shiffres et d

is anissions régionales.

140 (8 thosaire de Bouwerr

A Faulietze. Châteeuw

For la D

Quent S famili

Andrew Se T

Tree (u

Gré-club : Pipicacade g Granlub Pipicaca de M. I

reciale d'a

The same disent

ile allevire l**e** 

Paris - naturel . 2

Э рем - Wedler sei

de la companie de la ine par

MECHAINE: FR 3

idevision regionale. Tes des des

- : Grand

Carrie da - Mar

Mare A 2

¥ C45: 15 / €.

Journal.

Aportoches.

.

A lournes

ិស សំណាលការជនភូមិនទាន់

till leve i Americane.

1€ Cocentraces bay.

رع توسيط ال

:25 Эсыг**п**а ,

##Cette...e

130 ANTICAE

145 Journal

Section for an property

45 ANTICPE 7

Journal.

結合であった。19.

interest of the second

igis Journal.

is Kurua. ş scolles à la une

LES SAINTS INNOCENTS (Esp., vo.); Reflet Quartier Latia, 5 (326-84-65); Olympic, 14 (544-43-14). SAUVAGE ET BEAU (Fr.): Paramount Marivaux, 2\* (296-80-40); Monte-Carlo, 3\* (225-09-83).

19-08).

SOS FANTOMES (A., v.o.): Marbest, 8(361-94-95); v.f.: Paramount Opéra, 9(742-56-31); Paramount Montparnatio,
14-(335-30-40).

TRAIN D'ENFER (Fr.): Ret, 2 (236-83-93): UGC Erminage, 2 (563-16-16); Montparmasse Pathé, 14 (320-12-06). Pathé Clichy, 18 (522-46-01); Gambetta, 20 (636-10-96).

BERGMAN (v.o.), Bossparte, 6º (326-12-12): l'Attente des femmes. J. COCTEAU, 7 Art Beaubourg, 3 (278-

28-80) en alternance : la Chute des feuilles : Il était une fois un merle chan-

LES MOI EN R OU L'EMOI EN L'R : Républic-Cinéma, 11 (805-51-33) :

NDC SOFCIÈFE.

Va.): Chitelet Victoria, 1\* (508-94-14), 16 h 15; Templiers, 3\* (272-94-56), 22 h

FARREBIQUE (Fr.) : Olympic, 14 (544-

MISSING (A., v.o.) : Châtelet Victoria, 1= (508-94-14), 15 h 30. LE PONT DU NORD (Fr.), Olympic RUSTY JAMES (A., v.o.): Saint-Lambert, 15 (532-91-68), 21 h. LE SEPTIÈME SCEAU (Suéd., v.o.): Studio Galande, 7 (783-64-66), 16 h. TAXI DRIVER (\*\*) (A., v.a.) : Boîte à films, 17: (622-44-21), 17 h 45. TESS (A., v.o.). Châtelet Victoria, 1= (508-94-14), 20 h 50.

#### Jeudi 21 février

#### PREMIÈRE CHAINE: TF 1

المحادث

THE PURE

A THE PERSON AS

ALL MAN TANK

THE PROPERTY OF SERVICE

The state of the same

12.00

\*\*\*\* :

CONTRACTOR FOR

THE COURT A DA SAUGE The first of weather

37.42

1 24 to 124 1 2 2 4 44

Targetti.

1000 and 200

A RECORD LAND CONTRACTOR

The state of the s

See and the Control of

نگانید. مشتمنوس ۱۹۹۰ ، وج

But to be be a series of the s

The same of the sa

AND SECOND SECON

And the Asker of Course

SECURE CONTRACTOR SECURITION

British Art Control of the Control o

--40<u>11</u> F B

· . • · . • . •

基底尺 7

Ber: 7

7 7 4

ž...,

21 Tay 1 14

74. ·

abu÷ ÷

graden : Richal

AND E

**株(福**) 江山

(a) Tri

抽题性化

a 🐞 🕒 😘

¥7.

E. L

. .

11\*1

美俚特别

And the second

· 建加工 2 建对24

तेत्रः चेत्रः वैक्क्स्योचन

- 2 - 1

F. Va. 2

4,41.44

ح خيشور

20.7

<u>~ ≤ .</u>

Agent and sentence of the

The same of the same

20 h 35 Fauilleton: Au nom de tous les miers.
D'après le livre de Martin Gray et Max Gallo. Réal.
R. Eurico, avec J. Penot. M. Meril, H. Hugues...
Troisième épisode: Eté 42. Les déportations, par milliers, commencent à Varsovie. La vie dans le ghetto
devient de plus en plus terrible. Une époque dramatique
de l'histoire, malhaureusement rocontée de manière très personnalisée et même racoleuse.

21 h 30 Les jeudis de l'information : infovisi Emission d'A. Denvers, R. Pic, M. Albert et J. Decornoy. Chypre: - deux lles en une »; Palerme: toujours la mafia; les coulisses de la foi.

23 h 5 Etoiles à la une. Emission de Frédéric Mitterrand. Un brin de conduite, dessin animé de Jean Ruback.

#### DEUXIÈME CHAINE : A 2

SAGA IN SAGA IN THE SAGA IN TH 20 h 36 Feuilleton: L'amour en héritage. Réal K. Connor, avec S. Powers, L. Remick, S. Keach. Dernier épisode. Kate raconte à Fauve l'histoire de la collaboration de son père avec les Allemands pendant la guerre. Mercuès meurs, et Nadine crois que son immense fortune lui reviendra. Une saga, blen mise en scène, peu-plée de personnages stéréotypés.

21 h 35 Alain Decaux : L'histoire en question L'homme qui voulait empêcher la guerre, Birger Dah-L'un des personnages les plus extraordinaires de son époque. Cet industriel anonyme s'est fixé pour but, en 1939, d'empècher la guerre mondiale.

22 h 45 Histoires courte Home Sweet Home, de J.-Y. Carrée; Orage, de M. Plas. 23 h 25 Journal.

#### TROISIÈME CHAINE: FR 3

20 h 35 Cinéma sans visa. Emission présentée par Jean Lacouture et Jean-Claude Guillebaud.

20 h 40 Cinéma : le Trésor. Film sur-lankais de L. James Peries (1978), avec G. Fon-seka, M. Fonseka, S. Bokdhawala, F. Perera, M. Gana-Au début du siècle, un propriétaire terrien ruiné épouse, sur la foi d'un vieux livre, une jeune fille marquée de quatre grains de beauté dont l'immolation doit lui permettre de découvrir un trésor. Mise en scène d'une idée fixe tournant à la folle, intruston du fantastique dans la réalité. A Ceylan (devenue Sri-Lanka), Lester James Peries a rénové le cinéma. Il a gagné une renommée mondiale dans les festivals.

22. h 30 Témoignages.

Avec H. Berard, réalisaieur, M.-C. Ravet, M. Ciment. ournalistes, C. Amouroux, comédienne.

23 h 25 Henri Vincenot dans Histoires de trains. La préparation de la locomotive (n° 9).

23 h 30 Prélude à la nuit. Le Spectre de la danse, film de D. Delouche.

#### FR 3 PARIS ILE-DE-FRANCE

17 h 5, Dessin animé; 17 h 18, Jazz off; 17 h 28, Journal de la Transarmoricaine; 17 h 50, L'invité PIC; 18 h 5, Série: Dynastie; 18 h 50, Feuilleton: Janique Aimée; 19 h 15, Informations.

#### CANAL PLUS

20 h 38, Une languaste an petit déjeuner, film de C. Capitani; 22 h, Napoléon, film de Sacha Guitry; 1 h, SLAM; 1 h 48, Barbe d'or et les pirates, film de M. Darmki.

#### FRANCE-CULTURE

20 h 30 Ferreira de Castro : écrivain de la réalité portu-

21 h 30 Musique, Vocalyse: Opéra 85. 22 h 30 Nuits magnétiques : Reportages, l'adien à la goutte

#### FRANCE-MUSIQUE

20 à 30 Concert (en direct du Théâtre des Champs-Elysées à Paris) : « Symphonie n° 3 en ré mineur » de Mahler par l'Orchestre national de France, les Chœurs et la maîtrise de Radio France, dir. V. Neumann sol. B. Fin-

22 à 40 Les soirées de France-Musique : les entretiens de Francis Poulenc avec Claude Rostand — son admiration pour Colette, sa conception de la peinture française.
 23 à 65 Portrait d'Alexandre Tausman.

Vendredi 22 février

#### PREMIÈRE CHAINE: TF 1

- 11 h 45 La une chez vous. 12 h Feuilleton : Capitaine Luckner.
- 12 h 30 La bouteille à la mer. 13 h Journal.
- 13 h 45 A pleine vie. Série : Fame ; 14.45, la maison de TF 1 : 15.20, Temps
- libres... à la moto; 16.30, Croque-vacances; 17.30, La chance any chansons.
- 18 h 5 Le village dans les nueges, 18 h 25 Mini-journel pour les jeunes.
- 18 h 40 Série : Huit, ça suffit.
- 19 h 15 Jeux : Anagram. 19 h 40 Cocoricocoboy.
- 20 h Journal.
- 20 h 35 Variétés : Le jeu de la vérité, de P. Sahatier et R. Grumba Invité : l'illustre comique Guy Bedos.
- 21 h 50 Théatre : le Roi clos.
  Comédie en un acte d'André Richaud, réal. J.-C. Averty.
  avec S. Briquet, B. Cara, M. Duplaix.
  Les aventures d'un présendant au trône de France qui se
  cache dans la plus sordide des maisons closes pour préparer le complot qui devrait le remplacer au pauvoir.
  Est-ce un imposteur?
  - 23 h 25 Journal.

#### 23 h 45 C'està lire.

#### **DEUXIÈME CHAINE: A 2**

- 6 h 45 Télévision du matin. 8 h 30 Feuilleton : Une femme seule.
- 10 h 30 ANTIOPE. 12 h Journal et météo.
- 12 h 10 Jeu : l'Académie des neuf. 12 h 45 Journal.
- 13 h 30 Feuilleton : Les amours des années 50. 13 h 45 Aujourd'hui la vie.
- Faut rigoler. 14 h 50 Série : Martin Eden.
- 15 h 40 La télévision des téléspectateurs. 16 h Reprise : Alain Decaux, l'histoire en ques-
- tion. L'homme qui voulait empêcher la guerre (diff. le 17 h 20 hinéraires, de Sophic Richard.
- Chine: l'année du buffle. 17 h 45 Récré A 2.
- Poochie ; Teddy ; Latulu et Lireli : Téléchat... 18 h 30 C'est la vie.
- 18 h 50 Jeu: Des chiffres et des lettres. 19 h 15 Emissions régionales. 19 h 40 Le théâtre de Bouvard.
- 20 h Journal. 20 h 35 Feuilleton : Châtseuvalion
- n 30 reumeton: Unatherwation
  De J.-P. Petrolacci; réal. P. Planchon et S. Friedman.
  Armand Berg, soutenz par la Dépéobe, se présente aux élections contre Georges Quentin. Magouilles en série, assaises de conflits famillaux bourgeois, bien de chez nous chez nous.
- 21 h 40 Apostroph
- h 40 Apostrophes.

  Magazine littéraire de B. Pivot.

  Sur le thème: Episodes convulsifs de l'histoire du monde. Avec Larry Collins (Fortimide); Gaston Compère (le soussigné, Charles le Téméraire, duc de Bourgogne). Jean Lévi (le Grand Empereur et sea automates), Mayvonne Micquel (les Sabots de la vierge), René-Victor Pilhes (la Pompei).

  h 50 Journal
- 22 h 50 Journal. h Ciné-chib: Pipicacadodo. Film franco-italien de M. Ferreri (1979), avec R. Benigni, D. Laffin, C. Moretti, C. Monni, G. Mar-
- R. Benigni, D. Lattin, C. Moretti, C. Mount, G. Mana-zuro, L. Levi (v.o. sous-titrée). Un homme d'une trentaine d'années, ancien soixante-huitard, prend un poste d'instituteur dans une école maternelle, afin de détruire les valeurs pédagogiques. Utopte d'un ordre « naturel » à l'usage des enfants qui seront des hommes nouveaux selon Ferrerl. Provocation un peu lourde dans la première partie. De beaux moments dans la deuxième partie avec les rapports de l'adulte et d'un gamin autistique.

#### TROISIÈME CHAINE : FR 3

17 h Télévision régionale. Programmes autonomes des douze régions.

#### 19 h 55 Dessin animé: Lucky Luke.

- 20 h 35 Vendredi : L'impossible combet des
- Magazine d'information d'André Campana et I. Barrère. L'impossible combat mené pendant dix mois par le syndicat des mineurs anglais sous la houlette du leader Arthur Scargill. Une bataille aujourd'aui perdue, mais qui peut être qualifiée d'exemplaire en Europe. Le reportage d'Elisabeth Burdot (réalisé par J.-J. Peche) fait découvir une Angleterre incomme qui vient de vivre une guerre des classes digne de celles qu'elle a comme que début de ce siècle. Paysages de misère; violence policière, solidarité des commerçants, angoisse du lendecière, solidarité des compagnons, angoisse du lende mala, charité des compagnons, toutes les caractéris tiques s'v retrouvent.
- Emission de Pascal Danel.

- 22 h 55 Musiclub. Symphonie nº 2 en do majeur, opus 61, de Robert Schu-mann, interprété par l'orchestre de Cleveland, dir. Ch. von Dohnanyi.

#### CANAL PLUS

7 h, 7/9 Michel Denisot; 9 h, Reporters, film de R. Depardon; 18 h 35, Documentaire: Kel Essouf, les gens du vent; 11 h 40, Hill street blues; 12 h 30, Soap; 13 h 5, Jeu; 13 h 30, Rue Carnot (et à 18 h 45); 14 h, la Roum 1, film de C. Finoteau; 15 h 45, Souc Chantal Goya; 16 h 45, les Mooringnards sont là, film de J.-G. Blystone; 18 h 4, Rock concert; 19 h 15, Tous en soène; 28 h 5, Top 50; 28 h 36, Ellis Island; 21 h 45, Othelko, film d'O. Welles; 23 h 29, De si gentils petits monstres, film de M. Kalmanowics; 9 h 45, Napoléon, film de Sacha Guitry; 3 h 45, PAmérique interdite, film de R. Vanderbes; 5 h 15, Hill street blues; 6 h 5, Batman.

#### FRANCE-CULTURE

FRANCE-CULTURE

1 h. Les muits de France-Culture; 7 h. Le goût du jour; 8 h 15, Les enjeux internationaux; 8 h 30, Les chemins de la connaissance : le riz, ce fils de l'eau (et à 10 h 50 : les Indes florissantes); 9 h 5, Mañinée du temps qui change: Volonté générale ou consensus; 10 h 30, Masique : Miroirs (et à 17 h); 11 h 10, L'écode hors les murs : créer une entreprise, ce s'apprend; 11 h 30, Penilleton : «Tristan et licut»; 12 h. Pasorama : Entretion avec Claude Mauriae; 13 h 40, On commence : l'oralité au théâtre; 14 h. Un livre, des voûx : « La chair et le bronze », de Michel Peyramaure; 14 h 30, Sélection prix Italia; 15 h 30, L'échappée helle : la meilleure façon d'écrire; 16 h 35 Terre des merveilles; 17 h 10, Le pays d'iel : en direct du Havre et de Dieppe; 18 h, Subjectif : Agora; à 18 h 35, Tire ta langue; à 19 h 15, Rétro; 19 h 30, Les grandes avenues de la science moderne : l'intelligence artificielle.

20 h. Musique mode d'emploi : A. von Zemfinsky.
20 h 30 Le grand débat : le mouveau débat sur l'école : têtes bien faites on têtes bien pleines?

21 h 30 Masique : Black and Blue : jazzistiques.

- 21 h 36 Mosique: Black and Blue: jazzistiques. 22 h 30 Nuits magnétiques : Jack London dans la ruée vers

#### FRANCE-MUSIQUE

20 k 30 Concert : «Symphonie n° 2 en mi mineur» de Rechmaninov, «la Mer», «Prélude à l'après-midi d'un faune», de Debussy, par l'Orchestre national de France,

dir. I., Maazel.

22 h 29 Les soirées de France-Musique : Les pêcheurs de perles ; œuvres d'Indy, Ravel, Saint-Saëns, de Falla ; à 24 houres, Musique traditionnelle.

- 20 h 6 Les jeux.
- 22 h 20 Journal.

2 h. Les maits de France-Musique; 7 h 10, L'impréva : magazine de l'actualité musicale; 9 h 8, Le matin des musiciens : Henry Prunières et la «Revue musicale » - Albert Richard et la «relève» : la passion pour la musique entre l'écoute et la technique; œuvres de Rachmaninov, Honegger, Anthéil, R. Schumann...; 12 h 5, Le temps du Jazz, : feuilleton « Jazz, swing et accordéon»; 12 h 36, Comert : Œuvres de Zelenka, Richter, Duorak, par la Camerata de Berne, dir. T. Furi, sol. P.L. Graf, fiftre; 14 h 2, Repères contemporains : C. Zanesi, M. Dalbavie; 14 h 39, Les cinfants d'Orphée : Ecole buissonnière; 15 h, Verreine-Scotch : rubrique « chiens écrasés » ; 17 h, Histoire de la manique; 18 h 2, Les chaats de la terre ; 18 h 30 Jazz d'anjourd'hai : Dernière édition; 19 h 15, Les muses en dialogse.

20 h 4 Avant-concert. « Sonate nº 3 » de Chopin.

- mineurs anglais. Magazine d'information d'André Campana et I. Barrère.
- 21 h 30 Macadam : Le rêve de M. Boulard.
- Charbonniers, Ramongnata et mbistes (nº 10).

### PARIS EN VISITES-

#### VENDREDI 22 FÉVRIER

- 15 heures, 10, avenue Pierre-
- « Hôtels de l'île Saint-Louis »,

- «L'orfèvrerie française des XVIII et XVIII siècles», 15 houres, 107, rue de

### **CONFÉRENCES**

#### SAMEDI 23 FÉVRIER 20 h 30 : 199 bis, rue Saint-Martin, Haesaert : « Education et tradition

Ludwig: «La cité sacrée en Amérique ancienne».

15 beures: 17, rue de la Sorbonne, J. Franquet: «La drogne» (rapport de PONU).



Evolution probable du temps en France entre le jeudi 21 février à 0 houre et le vendredi 22 février à 24 heures.

Maintien d'une situation anticyclonique favorisant le temps froid et sec sur l'ensemble de la France.

Vendredi, le ciei bleu ensoleillé et des températures très basses le matin mais qui remontent bien dans la journée restent les composantes principales du temps sur la majeure partie du pays. Senies les régions de la Manche orien-tale au Nord et au Jura verrout un temps passagèrement nitageux à ma-geux. Ainsi les températures minimales gent. Ams us temperatures maintales acront voisines de 0 degrés sur les régions maritimes, de ~ 2 degrés à — 4 degrés vers l'intérieur, de ~ 5 degrés à ~ 8 degrés sur les régions du Centre et enfin jusqu'à — 10 degrés à — 15 degrés du Centre-Est à l'Est.

Quant aux maximales, elles s'étage ront entre 0 degrés dans l'Est, 3 degrés à 4 degrés dans le Centre et de 5 à 10 degrés ailleurs.

Temps prévu en moutagne pour la fin de la semaine : les conditions anticyclo-miques persistant, le beau temps se maintiendra sur l'ensemble des massifs, très froid le matin. La encore, l'ensoleillement favorise l'évolution des tempéra-tures qui remonteront sensiblement dans

La pression atmosphérique réduite au nivean de la mer était, à Paris, le jeudi 21 février, à 7 heures, de 1032,9 milli-burs, soit 774,7 millimètres de mercure.

Températures (le premier chiffre indique le marimum enregistré au cours de la journée du 20 février ; le second, le minimum de la nuit du 20 au 21 février): Ajacuio, 12 et 1 degrés; Biarritz, 9 et 0; Bordeaux, 7 ét -4; Bourges, 2 et -6; Brest, 9 et -3; Caen, 6 et -6; Cherbourg, 6 et -1; Clermont-Ferrand, 1 et -10; Dijon, 1 et -8; Grenoble-St-Ma-H., 2 et -5; Grenoble-St-Geoirs, 1 et -6; Lille, 3 et 0; Lyon, 0 et -7; Marseille-Marignane, 10 et -1; Nancy, 1 et -11; Nantre 4 10 et -1; Nancy, 1 et -11; Nantes, 4 et -3; Nice-Côte d'Azur, 10 et 3; Paris-Montsouris, - 3 (min.); Paris-Orly, 2 et -6; Pan; 10 et -3; Perpignan, 7 et -2;

Températures relevées à l'étranger : Alger, 13 et 6; Amsterdam, 1 et 0; Athènes, 5 et 2; Berlin, 0 et -2; Boan, 1 et -3; Bruxelles, 1 et -1; Le Caire,

- L'église de la Madeleine », 15 houres, devant la grille (Academia). « De la mode et des lettres »,
- « Le paysage impressionniste », 18 h 15, ball da Grand Palais (D. Bou-
- Intérieurs an quartier du Marais »,
   15 heures, mêtro Saint-Paul (Messer).

- « Le XVIII siccie en Italie», 10 et 14 heures, musée du Louvre. « Hôtels du Marais», 14 h 30, place des Voages (Arts et curiosités de Paris). « L'Opéra », 15 heures, hall (Arcus).
- \* Holbein », 15 heures, Louvre, pavillon de Flore (Caneri).

  \*\* La Franc-Maccomerie », 15 heures, 16, rue Cadet (Marion Ragnenesu).

  \*\* Hôtel Mondragon », 14 heures, 10, rue Louis-Le-Grand (La France et son passé).

#### MÉTÉOROLOGIE



PRÉVISIONS POUR LE 22-02-85DÉBUT DE MATINÉE 1030 dans is region

PRÉVISIONS POUR LE 22 FÉVRIER 1985 A 0 HEURE (GMT)



23 et 15; îles Canaries, 19 et 12; Copenhague, -3 et -3; Dakar, 33 et 18; Rio-de-Janeiro, 32 et 29; Rome, 11 et Djerba, 16 et 13; Genève, -3 et -17; Istanbul, -4 et -8; Iérusalem, 13 et 5; Lisbonne, 10 et 9; Londres, 5 et 2; Luxembourg, -1 et -5; Madrid, 9 et 2; Montréal, -3 et -10; Moscon, -9 et 20; Neis-ti-3 et 15; New Yest 4 de la Mistermologie notionale. 2; Montréal, -3 et -10; Moscon, -9 avec le support technique spécial et -20; Nairobi, 25 et 15; New-York, 4 de la Météorologie nationale.)

## OFFICIER MINISTÉRIEL

VENTE PAR ADJUDICATION

#### Rubrique O.S.P. - 64, rue La Boétie, 563.12.66 Vente sur saisie immobilière au Palais de justice à PARIS le JEUDI 7 MARS 1985, à 14 heures

EN UN SEUL LOT: **IUN APPARTEMENT EN DUPLEX** 

### Rennes, 5 et -5; Strasbourg, -1 et -14; Tours, 0 et -7; Toulouse, 9 et -2; Pointe-A-Pitre, 29 et 21. PARIS (13°), 26, rue Martin-Bernard LOCATION (voir cahier des charges) - MISE A PRIX : 409 900 F S'adresser pour tous reassignements à la S.C.P. d'avocats CERVESI, LECORVAISIER et DUMAINE, 25, av. Observatoire, 75006 PARIS - Tél. : 354-04-57 Et sur les lieux pour visiter, le mercredi 27 février 1985, de 14 h 30 à 15 h 30.

VENTE aux ENCHÈRES PUBLIQUES sur SAISIE IMMOBILIÈRE au TRIBUNAL de Grande INSTANCE de VERSAILLES, palais de Justice, 3, pl. André-Mignot LE MERCREDI 6 MARS 1985 à 9 à 30 UN PAVILLON farin Cne des ESSARTS-LE-ROI

(Yvelines) Hameau de Saint-Hubert MISE A PRIX: 380 000 F

Pour tous renseignements, s'adresser à Ma JOHANET, Avocats à VERSAILLES - Tél.: 021-46-46 - et tous Avocats à VERSAILLES. VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES SUR SAISIE IMMOBILIÈRE au TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES, PALAIS JUSTICE, 3, pl. A-Mignox le MERCREDI 6 MARS 1985 à 9 h 30

UNE PROPRIÉTÉ LE Parc de MAISONS LAFFITTE (Yvelines) 11, avenue Bérenger comprenant MAISON d'HABITATION – JARDIN Et un établissement d'entraînement de chevaux de course

MISE A PRIX: 500 000 F .

Pour tous renseignements s'adresser à M° REGRETTIER, Avocat à VERSAILLES. Tél. : 021-46-46 - et à tous Avocats à VERSAILLES. Etude de M<sup>e</sup> Jacques DUHAMEL, avocat au Barreau de DRAGUIGNAN (Var) – demeurant dite ville – 45, bd Leclerc. Tél.: (94) 68-00-35 VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES au Palais de Justice de DRAGUIGNAN, le JEUDI 7 MARS 1985, à 14 h 30, d'une

PROPRIÉTÉ à ST-MARTIN-DES-PALIÈRES (Var) Lieudit « La Bastidette », compr. Terrain, Gde Maison à us. HABIT. PISCINE et TENNIS — Le tout cad. sect. B. nº 438, 439, 440 pour UNE SUPERFICIE TOTALE de 2 HA. 78 A. 90 CA. MISE A PRIX: 600.000 F Rédigé par l'avocat soussigné: Jacques DUHAMEL

#### Vente sur saisie immobilière, Palais de justice à Paris, jeudi 7 mars 1985, 14 h STUDIO PARIS (8°), 59 à 65, rue de COURCELLES urg-Saint-Houeré, avec une CAVE et 220. rue da Fan M.à P. 200000 F S'ad. M. NICOLAS Paris (91) 9, rue Moncey. A ts avocats près Trib. de gde instance PARIS. S. place pr visiter.

VENTE SUR CONVERSION DE SAISTE IMMOBILIÈRE : VENTE VOLONTAIRE, 2E PALAIS DE JUSTICE de PARIS, LE LUNDI 4 MARS 1985 à 14 b, EN UN SEUL LOT UN APPARTEMENT sis à PARIS 15

UN APPARIEMENT SIS à PARIS 15

107, housevard de Grenelle et rue de Pondichéry nº 22 entre les 2 voies formant le lot nº 36 du règlement de copropriété, comp. au 3º étage, porte droite, entrée, salle de séjour, cuisine, cabinet de toilente avec w.c. et dég.

Au 4º étage : une CHAMBRE, salle de bains, dégagement et penderie, ces 2 niveaux communiquent entre eux par un escalier particulier.

11BRE — MISE A PRIX : 300 000 F

S'adresser pour tous renseignements : Mº J. LYONNET DU MOUTTER, ancien' Avoué, Avocat, 182, rue de Rivoli à PARIS 1º 761 : 260-63-21.

Mº B. MEILLE, Syndic à PARIS 6º, 41, rue du Four, Mº Heary RUIMY, Avocat, 7, rue Lafayette à PARIS 9º, 761 : 280-01-36. Au greffe des criées du Tribunal de Grande Instance de PARIS, Palais de Justice à PARIS, boulevard du Palais, où le cahier des Charges est déposé. Et sur les lieux pour visiter.



J. Haesaert: «Education et tradition tibétaines». 15 houres: 5, rue Largillère, P.-J.

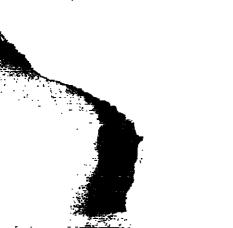

**e** karagaran da kabupatèn da kabupatèn da

### INFORMATIONS « SERVICES »

#### EN BREF—

#### CONCOURS

LES DROITS DE L'HOMME EN EUROPE. - Le Mouvement européen, l'Institut Robert Schuman, le Carrefour des générations pour la paix et la liberté, la fédération la Voix de l'enfant, Droits de l'homme et solidanté et le Réseau des droits de l'homme en Europe organisent ensemble un concours ouvert aux moins de vingt ans à l'occasion de l'année internationale de la jeunesse (1985).

\* Pour tous renseignements, x Pour (nes l'enseignements, écrire à DHE, 127, rue Notre-Dame-des-Champs, 75006 Paris (joindre une enveloppe timbrée). Clô-ture des inscriptions : 30 juin 1985.

#### HANDICAPÉS

LA VIE A BELLES DENTS. - L'affiche qui annonce la Semaine nationale des associations de paralysés et infirmes civils (du 25 février au 3 mars) représente une pomme entamée. C'est le symbole du désir qu'ont les jeunes handicapés de croquer la vie : de vivre leur ieunesse, « ensemble », infirmes et gens valides, unis dens le respect des différences. Hélas, beaucoup se heurtent à d'énormes difficultés pour recevoir une formation professionnelle, trouver un emploi, obtenir un logement accessible garder leur autonomie et vivre. tout simplement. La Semaine a pour double objectif d'informer et de sensibiliser aux problèmes quo tidiens, et aussi de faire appel à la solidarité financière.

#### STAGES

INFORMATIQUE. - La société IDDIA organise du 7 mars au octobre 1985 un stage d'analyste-programmeur. Le finan-

cement peut être pris en charge pa les ASSEDIC ou au titre de congé de formation.

★ IDDIA, 81, rse Résumar, 75002 Paris, Tél. 236-60-06.

#### TOURISME

BIÈRE QUI MOUSSE. - Le premier Salon français de la bière se tiendra du 23 février au 3 mars au Parc des expositions d'Epinal (Vosges). Cette manifestation regroupera des dizaines d'exposants venus de France, d'Allemagne d'Irlande, de Pologne, de Belgique et de Tchécoslovaquie. Pour tous renseignements: Association Spinamalt, 25, rue de la Maix, 88000 Epinal. Tél. : (29) 35-

#### **VIE QUOTIDIENNE**

LE FISC... A VOTRE SERVICE. -Le moment de remplir sa déclaration de revenus est arrivé, et certains problèmes se présentent à vous : peut-on faire figurer à charge un fils étudiant ? Dans quelles limites peut-on déduire les économies d'énergie ? Quels sont les biens exonérés d'impôt sur les grandes fortunes, etc. Mais les services des impôts sont fermés le samedi et tiennent une perma-nence aux heures de bureau en semaine. Vous pouvez maintenant vous adresser à Finances Accueil, centre de renseignements perma-nents du ministère de l'économie, des finances et du budget, ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h 30 et le samedi de 10 heures à 18 h 30, 65, rue d'Anjou 75008 Paris. Des fonctionnaires répondront à vos questions, vous remettront la documentation appropriée, et vous orienteront vers les services compétents.

#### loterie nationale LISTE OFFICIELLE DES SOMMES À PAYER TOUS CUMULS CONFRIS, AUX BILLETS ENTIER FINALES ET VALENTINS VALENTIN VALENTIN NUMEROS State 2 State 1 Série 2 100 487 30 4 047 2 000 032 600 163 067 500 000 750 000 083 300 0 643 8 0 843 1 000 2 000 1 000 1 698 2 000 200 1 000 100 35 484 TD 000 20 000 9 20 000 10 000 060 924 300 000 3 000 000 7 259 51 409 10 100 20 100 105 62 265 20 000 10 000 1 000 28 470 10 000 61 530 10 200 20 200 70 **00**0 57 020 20 000 20 000 10 000 2 000 3 116 1 000 061 830 150 200 500 200 16 000 20 000 87 596 195 640 3 000 000 300 000 48 39 30 24 PROCHAINS TIRAGES LES MERCREDI 27 FEVAIER ET SAMEDI 2 MARS

| 85 TR                                                                                  | ANCH                                                                                   | DE LA                                                                                  | SAIN                                                                                   | <b>VALE</b>                                                                            | NTIN 16                       |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|
|                                                                                        |                                                                                        | ionale                                                                                 |                                                                                        | LLE AUX BI                                                                             | MMES A PAYER<br>LLETS ENTIERS |  |  |
| Le num                                                                                 |                                                                                        | 2 747                                                                                  |                                                                                        |                                                                                        | 000,00 F                      |  |  |
| O 2 7479                                                                               |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        |                               |  |  |
| Dizzines de<br>milie                                                                   | Les nume                                                                               | ros approch                                                                            | Dizaines                                                                               | Unités                                                                                 | gagnent                       |  |  |
| 107479<br>117479<br>137479<br>147479<br>157479<br>167479<br>177479<br>187479<br>197479 | 120479<br>121479<br>122479<br>123479<br>124479<br>125479<br>126479<br>128479<br>129479 | 127079<br>127179<br>127279<br>127379<br>127579<br>127679<br>127779<br>127879<br>127979 | 127409<br>127419<br>127429<br>127439<br>127449<br>127459<br>127469<br>127489<br>127499 | 127470<br>127471<br>127472<br>127473<br>127474<br>127475<br>127476<br>127477<br>127478 | 10 000,00 F                   |  |  |
| Tous les billes                                                                        | 7                                                                                      | 479<br>79                                                                              |                                                                                        | qnent                                                                                  | 5 000,00 F                    |  |  |

79

TIRAGE DU MERCREDI 20 FEVRIER 1985

200,00 F

100,00 F

## - Elena Cassin-Vermant,

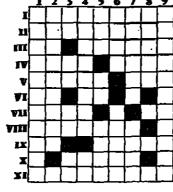

#### HORIZONTALEMENT

 Se reconnaît à la morgue. -II. Ne craint personne pour tout ce qui est mécanique . - III. Symbole chimique. Offre des fleurs ou jetait la pierre. - IV. Un cerveau en matière de muscles. Quand on ne s'y étale pas, on chute. - V. Fut, dans le passé, un homme du futur. Trois qui ne font qu'une. - VI. Bien mœlleux. Est familier. - VII. Instrument à nœuds. Négation. -VIII. Haut lieu de la congélation. -IX. Grade minimum. Est donc revenu à un peu plus de douceur. -X. Ne laisse personne vivre très longtemps à ses crochets. -XI. Trient donc le contenu des enve-

#### **VERTICALEMENT**

1. Toujours à la recherche de nouvelles « inventions ». — 2. Point de départ d'une filature. — 3. Où le bac n'est d'aucun intérêt. Bon pour accord. Abréviation. En retard. -4. Est indispensable aux hommes pour leur équilibre. Possessif. ~ 5. Sort d'un grain mais peut rester sec. Participe passé. Parure d' hirondelle . . - 6. Tire un trait sur des règles. Se mesure sur le pré. -7. Lourd ou léger comme un oiseau. Une des reines du carnaval. – 8. A toujours preneur. - 9. Avec lui, on est rendu mais on n'est pas arrivé.

#### Solution du problème n° 3907 Horizontalement

#### I. Marchande. - II. Analogies.

III. Rå. Ire. — IV. Ormes. Eta. — V. Indécis. — VI. Up. Tomate. — VII. Ira. Eurus. — VIII. Neveu. Te. - IX. Arve. Es. - X. Erger. -XI. Rue. Essai.

#### Verticalement

1. Maroquinier. - 2. Anar. Pré. Ru. - 3. Ra. Mi. Avare. - 4. Client. Ere. - 5. Hors-d'œuvre. - 6. Agé. Emu. - 7. Ni. Ecart. Os. - 8. Destituée. - 9. Es. Ases. Soi.

GUY BROUTY.

JOURNAL OFFICIEL-

#### Sont parus au Journal officiel du

jeudi 21 février 1985 : **DES DÉCRETS** 

Modifiant l'article R 421-32

du code de l'urbanisme et relatif au permis de construire (interruption des travaux). Modifiant certaines disposi-tions du titre le du livre le du code

du travail (3º partie) relatives à la rémunération des apprentis dans les départements de la métropole. Modifiant diverses dispositions

du titre la du livre la du code du travail (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) relatives à l'appren-

UN ARRÊTÉ

 Portant création des formations complémentaires d'initiative locale (action d'adaptation à

Stern GRAVEVR . Pour votre Société papiers à lettres et

imprimés de haute qualité Le prestige

d'une gravure traditionnelle Ateliers et Bureaux : 47, Passage des Panoramas 75002 PARIS Tel.: 236.94.48 - 518.86.45

#### MOTS CROISÉS

PROBLÈME Nº 3908

#### Max Honegger, Lucien COCHAND, Alice et Jacques-Pierre Amée-

ont la tristesse de faire part du décès survenu accidentellement le 16 février 1985,

de leur petit-fils, fils, frère, beau-frère,

âgé de vingt-huit ars.

au temple protestant du Foyer de l'âme à Paris, dans la plus stricte intimité.

De ses amis et de ses collaborateurs.
Les obsèques auront lieu en l'église de
La Ferté-sous-Jouarre (Seine-

18 B, rue Simon-Roussel,

77260 La Ferté-sous-Jouarre.

Leurs amis.

M= PIKIELNY,

L'inhumation aura lieu au cimetière Montparnasse, boulevard Edgard-Quinet, le 22 février 1985, à 14 heures,

née Yvonne Rabey, Catherine et Stéphane Edelson, ses enfants et petits-enfants, Les familles Ravin et Helmer,

out la douleur de faire part du décès de

#### Alexandre RABEY,

de La Défense, sortie nº 7)

3, rue Daru, 75008 Paris.

- M. Pierre Savin,

M. Jean-Marie Savin, Mª Chantal Bridoux,

La Sine à Vence.

75015 Paris.

- Le préfet et M= Jean Vaujour.

M™ Maurice VAUJOUR,

#### née Jeanne Combastet.

Les cérémonies religieuses et l'inhu-mation ont eu lieu le samedi 16 février à Castres (Tarn) et Seilhac (Corrèze).

18, rue de Bourgogne, 75007 Paris. 95, allées Corbière, 81100 Castres.

## LA MESURE ARMAND THIERY.



Costumes à partir de 1.900 F 1.690 F à partir de 1.300 F 1,180 F

465 F

## LE CARNET DU Monde

Cochand, Les familles alliées Cochand et Honegger en France et en Suisse,

#### Francis,

La cérémonie religieuse sera célébrée

17, avenue Pasteur, 94250 Gentilly.

- On nous prie d'annoncer le décès Jean-Pierre PECQUET, architecte DPLG,

survenu le 19 février 1985, à Pontarlier,

De la part Des familles Pecquet, Orieux et De toute sa famille,

et-Marne), le samedi 23 février 1985, à 11 heures. 22, rue Jacob, 75006 Paris.

– M. Robert Pikielay, M. Raymond Steinville, Leur famille,

ont la douleur de faire part du décès de

porte principale

- M™ Sarah Rabey, M. Lucien Edelson et M≕,

survenu le 19 février 1985, dans sa

L'inhumation aura lieu le vendredi 22 février, à 11 h 30, au nouveau cime-tière de Neuilly (boulevard circulaire

35, avenue Sainte-Foy, 92200 Neuilly.

ont la tristesse de faire part du décès de Maguy SAVIN,

arvenu le 14 (évrier 1985. Ses cendres reposent au cimetière de

Priez pour elle. 285. rue de Vaugirard,

Le docteur et Mª Pierre Vaujo ses enlants. Ses petits-enfants et arrière-

Les famille parentes et alliées,

ont la tristesse de faire part du rappel à Dieu, le jeudi 14 février 1985, dans sa quatre-vingt-quinzième année, de



Pantalons

à partir de -550 F

Décès

Judith et Mathieu Vernant. ses enfants, Jean-Pierre Vernant,

son frère, Sa famille, ses amis, ses étudiants, ont la grande douleur d'annuncer la mort de

Jacques VERNANT, directeur d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales, ancien secrétaire général du Centre d'études officier de le Légion d'honneur.

Les obsèques auront lieu le vendredi 22 février, à Provins, dans la plus stricte

Cet avis tient lieu de faire-part.

– Le président. Le conseil d'administration. Le conseil d'auministration. Le conseil scientifique Et le personnel de l'École des hautes études en sciences sociales, ont le regret de faire part du décès de

Jacques VERNANT, directeur d'études.

 MM. Pierre Maillard, président. Alain Joze, directeur, Les membres du conseil d'administra-

Et le personnel du Centre interdisciplinaire de recherches sur la paix et d'études stratégiques (CIRPES),

Pompes Funèbres Marbrerie CAHEN & Cie

320-74-52

de sa famille.

Rivé le 17 juin 1912 à Paris, Jecques Vernant, lictancie en dorit et titulaire d'una agrégation de philosophie où il avait été recu permier en 1935, était un apécialisme des problèmes sociophie à partir de 1940 à Cleminori-Ferrand puis à Ricc et à Mareaille. Militant au mouvement « Libération-Sud », il est normé, en 1945, chef de cabhet du commissaire de la République de la région de Mareaille. Depuis 1945 et juagre 1978, Jacques Vernant e été secrétaire périera du Centre d'études de politique étrangère, dont il a dirigé la rivue Polisique étrangère, et qui est devenu, en 1979, l'Institut français des relations internationelles. Il était également responsable de la rubrique de politique étrangère de la revue Défense nationale. En 1961, le Heut Commissaciet des Retions unles pour les réfugies but avait confié une mission d'enquête débouchent sur le públication du livre les Réfiguis bars l'après-guerre. Jacques Vernant était responsable, depuis 1956, de le direction d'études « sociologie des relations internationales » à l'Ecole des hautes études en sciences sociales, l

ont la douleur de laire part du décès de

M. Jacques VERNANT.

ancien secrétaire général

du Centre d'études

de politique étrangère.

à l'Ecole des hautes études .

en sciences sociales, vice-président du CIRPES,

et s'associent à la peine de son épouse et

surveou le 19 février 1985,

de sa famille.

#### Communications diverses

- Le Centre culturel allemand Le Centre culturel allemand Goethe Institut organise le 26 février, à 18 h 30, à son siège, 17, avenue d'Iéna, à Paris-16\*, un débat sur le thème: - Oh va la démocratie en République fédérale d'Allemagne?: Le point de vue des journalistes. - Parmi les participants, Joschim Fritz-Vannahme, Badische Zeitung et Mannheimer Morgen: Hervé Karleskind, le Quotidien de Paris; Luc Rosenzweig, Libération: Gérard Sandos, le Nouvel Observateur; Roger de Weck, Die Zeit, et notre collaboratrice Claire Tréan. Renseisneboratrice Claire Tréan. Renseigne-ments: tél.: 723-61-21.

## **drouo**

Hôtel des ventes, 9, rue Drouot, 75009 Paris Téléphone: 246-17-11 - Télex: Drouot 642260 Informations téléphoniques permanentes : 779-17-17

Compagnie des commissaires-priseurs de Paris ositions auront lien la veille des ventes, de 11 à 18 heures sanf indications particulières. \* expo le matin de la vente

SAMEDI 23 FÉVRIER

S. 7. - 16 h. Tapis du 19., 20 s. - Me CORNETTE DE SAINT-CYR.

LUNDI 25 FÉVRIER 2. – Objets d'art d'Extrême-Orient - Ma ADER, PICARD, TAJAN. MM. Portier, exp.

- Bijoux. - Ma GROS, DELETTREZ. Estampes et tableaux modernes. - M<sup>a</sup> LAURIN. GUILLOUX, BUFFETAUD, TAILLEUR. M<sup>a</sup> Cailac, exp.

- 16 h 30. Tapis d'Orient. - Mª ADER, PICARD, TAJAN.

S. 14. - Tab. mod. GYL. - Mª ROBERT, MARDI 26 FÉVRIER S. 2. - Ste de la vente du 25. Ma ADER, PICARD, TAJAN.

S. S. - Tab. bib. - Mª BOISGIRARD. S. 12 - Timbres. - Mo LENORMAND, DAYEN.

**MERCREDI 27 FÉVRIER** 1. - Argenterie, Hte Epoque, meubles, objets d'art 18, 19 s. Me BRIEST.

Préhistoire, antiquités méditerranéennes - Mª LAURIN, GUILLOUX, BUFFETAUD, TAILLEUR, M. Roudillon, Dessins, thix anc., argenterie, mob. anc. - Mª OGER, DUMONT.

Objets d'art et ameublement. - Mª PESCHETEAU, BADIN, FERRIEN.

S. 11. - Estampes, gravures, dessins, tableaux. Toulouse-Lautrec. Atlan... 2º vte succ. Camille Renault et divers. -Mº WAPLER. S. 13. - Tableaux, meubles. - Mª GROS, DELETTREZ.

**JEUDI 28 FÉVRIER** 

S. 8. - Atelier A. JOUCLARD. - Mª BONDU.

**VENDREDI 1ª MARS** 1. - Icônes russes, peintures hispano-américaines, - Mª RENAUD. Livres anciens, romantiques et modernes. - Mª LAURIN, GUILLOUX. BUFFETAUD, TAILLEUR.

M™ Vidal-Mégret. S. 5. - Tableaux anciens, meubles et objets d'art 18 s. M. DELORME. S. 6. - Impte coll. étain 16. et 17. s., meubles et objets d'art 18., 19. s. - M. COUTURIER, NICOLAY, MM. Boucand, Le Fuel et Praquin.

 7. – Bx tabix anc., obj. d'art, mob. 18° et 19° s. M° LIBERT, CASTOR. S. 9. - Tableaux, bibelots, M. BOISGIRARD, MM. Le Fuel et Praquin experts.

 12. - Archéologie, Mª PESCHETEAU, BADIN, FERRIEN. M. Slitine exp. (suite le 2-3-85).
 14. - Tabla, bib., obj., vitrine, mbles anc. et style. Mª AUDAP, GODEAU, SOLANET. S. 16. - Bons meubles, objets mobiliers, Ma ADER, PICARD,

ÉTUDES ANNONÇANT LES VENTES DE LA SEMAINE

ETUDES ANNONÇANT LES VENTES DE LA SEMAINE ADER, PICARD, TAJAN, 12, rue Favart (75002), 261-80-07.

AUDAP, GODEAU, SOLANET, 32, rue Drouot (75000), 767-67-68.

BOISGIRARD, 2, fue de Provence (75009), 770-81-36.

J-PL, et D. BONDU, 17, rue Drouot (75009), 770-36-16.

BRIEST, 24, avenue Matignon (75008), 268-11-30.

CORNETTE DE SAINT-CYR, 24, avenue George-V (75008), 720-15-94, COUTURIER, NICOLAY, 51, rue de Bellechasse (75007), 555-85-44.

DELORME, 14, avenue de Messine (75008), 562-31-19.

GROS, DELETTREZ, 22, rue Drouot (75006), 770-83-04.

LAURIN, GUILLOUX, BUFFETAUD, TAILLEUR (anciennement RHEIMS-LAURIN), 12, rue Drouot (75009), 246-61-16.

LENORMAND, DAYEN, 12, rue Hippolyte-Lebas (75009), 281-50-91.

LIBERT, CASTOR, 3, rue Rossini (75009) 824-51-20.

OGER, DUMONT, 22, rue Drouot (75009), 246-96-95.

PESCHETEAU, PESCHETEAU-BADIN, FERRIEN, 16, rue de la Grange-Batelière (75009), 770-88-38.

Grange-Batelière (75009), 770-88-38. RENAUD, 6, rue de la Grange-Batelière (75009), 770-48-95. ROBERT. 5, avenue d'Evlau (75016), 727-95-34. WAPLER, 16, place des Vosges (75004), 278-57-10.

REPÈRE

pollar : au-c gred 'andee des jours', monter ! A Parison of State of second in 3.34 D 

Meral 3 Sta mois Sont chaussure : redressem

' 955 <sup>12 | 9</sup>425 80**00 78** tales de orange orangement series et 1982 en 1982 et 1982 Taring Sep moortast ATT A CHICKEN

Industrie :

trésorerie

्रत लेखान्त्रका ती**esploit** 

min-entre e du secon

THE ST TO PROPER !

gerses ess chets d'e FLETO DE CRESOR**ORIO** general Comera you se 1950 Les ren groves a typotisseer graus di all'uroissemes

Métro : le

donné son

g V gena mis mas rem**orn** Signer avgree ave inti, en lenvier la est à ្នកការទទួល១០ ខេត្ត **នៃទៀ**វ per es codificies com Mar entre directal was de lat mitel le : Board Mudel of the 💰

Pétrole : no ia BNOC

жал тертеприяти. **ф** 

erres es la 10 e **a afin** 

Bankrie tritann que d Term or treat s TET or te manes? The state of the court of Committee Compagn живогот та ДЕ *туна*ва Street du fair due le g The de 23 55 double Are followed even**dre** Walter to mos Co ostar en 3ennse-Bre Riger en modifiant le

Production i décembre

and case 100 en 19 Belona Salatinnieres -13 h par rapmort à ne estara 1983 la prod ko<sub>stoant</sub> in tice **de** Siltry 13 - 2 - fact de la Actione du traisième witerne let tiens d'équ elegisserments pour le b helinges vocite um

There Ce

ANGERT COLUMNICO E STA TIM

THI BROSAMB UNRS CU ZOOR · ks · heart | 19.2000 19.2076 + 556 5217 + 19046 +

3.0613 4.1389 3.6157 4.9476 11.1256 TAUX DI

The party of the p

Presidente des la mar

 $^{(n)}\rightarrow (\mathbb{P}_{\mathcal{A}_{n}^{(n)}, \mathbb{P}_{n}^{(n)}, \mathbb{P}_{n}^{(n)})}$ 

At Tacanie / State

and the Mark

The first series

Communications &

of a Grander

- TARE 1 (42)

The state of

\*\*\* \*\*\* ( ) 2 2 / 2 2

Pages things. 14. 40. 14. 40. 14. 40.

92 F

線 はとう 154

nouveau

6-17-11 (siez Drougt6422)

comm. 350:785-priseurs de la

\*\*\*\* な マーニ 400 1955 た 日 1256 Ben water of the care at the second

ing of the Contract of Contract Age (Contract of Contract of Contr

<del>(gar</del> y to ハー・ハー・Ve CE DE

THE THE PARTY OF THE PARTY WITH

200 新數數數 200 年 200 多數數數數

Section 1

MERCHANICAL TO THE STATE OF THE

新 (100 mm) (100 mm)

Carrier of the Control of the Contro

Commence on the Control of the NA Tage

AND THE PARTY OF T

THE REAL PROPERTY OF LASEING

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH

THE REAL MASS.

And the second s

100 mg/2 ca 100 mg/2 ca 100 mg/2

Me of Principles

SERVE SERVE

ENTERPE MARY

<del>Parish</del> and an extension of the Parish

AMELIE DE EN KILR

ER NED IF LEVELER

 $\frac{d}{2} \alpha_{j} \approx - 2^{j} \lambda_{j}$ 

STATE STATE

M 62 1 1 1

鐵鐵鐵 為 255年日日

CAL WALL TO SEARING

81 Y

#### **Dollar:** au-dessus de 10.20 F

Sur sa lancée das jours précédents, le dollar a continué, jeudi matin 21 février, à monter sur toutes les grandes places financières internationales. A Paris, il a passé le cap des 10,20 F, pour s'échanger à 10,21 F (contre 10,1625 F la veille). A Francfort, son cours a frôlé les 3,34 DM (3,3380 DM, contre 3,3232 DM). Selon les cambistes, cette nouvelle hausse est imputable à la tension enregistrée sur le marché de l'eurodollar, où, notamment, les taux d'intérêt à six mois sont passés de 9 1/2 % à 9 3/4 %.

#### Chaussure: production en baisse, redressement des exportations

Selon la Fédération nationale de l'industrie de la chaussure, la production a baissé de 5 % en volume en 1984, avec un chiffre d'affaires pratiquement stable de 15,75 milliards de francs (+ 1,2 %) et des effectifs (54 000 salariés) réduits de 7 %. En revanche, le déficit de la balance commerciale, qui avait quadruplé entre 1978 et 1982, est resté presque stable en 1983 (2,2 milliards de francs) et en 1984 (2,29 milliards). Le taux de couverture des importations per les exportations, qui était passé de 82 % à 61 %, amorce un redressement : 63 % en 1983, 66 % en

#### **Industrie:** meilleure situation de trésorerie

Les résultats d'exploitation se sont améliorés dans l'industrie concurrentielle au second semestre 1984, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, indique l'INSEE. D'après les réconses des chefs d'entreprise à son enquête de décembre, la situation de trésorarie s'est redressée après la dégradation observée au premier semestre, retrouvant le niveau observé au début de 1980. Les remboursements d'emprunts et les nouvelles dépenses d'investissements sont cités comme les principeux facteurs d'alourdissement de la trésorerie.

#### Métro : le Nigéria n'a pas abandonné son projet

Le Nigéria n'a pas renoncé à construire une ligne de métro à Lagos. Si le contrat signé avec le consortium français Interinfra a été rompu en janvier, c'est à cause du coût ruineux de l'opération (plus de 1 milliard de dollars) et de l'impossibilité de trouver un accord avec les sociétés concernées pour l'abaisser, a expliqué le commissaire au transport de l'Etat, M. Monsuru Akangbe Kenku. « Mais le projet d'installer un transport de masse est maintenu », a indiqué, de son côté, le gouverneur militaire de la ville, le capitaine Glolahan Mudashiru. « Le tracé des voies sara préservé et les travaux reprendront quand le gouvernement aura trouvé une entreprise capable d'offrit un prix acceptable », a-t-il ajouté.

#### Pétrole: nouvelle subvention pour la BNOC

Le ministre britannique de l'énergie, M. Peter Walker, demande au Partement un crédit supplémentaire de 25 millions de livres (275 millions de francs) pour combler le déficit de la compagnie nationale britannique du pétrole (BNOC). La British National Oil Corporation, compagnie nationalisée, avait déjà reçu une subvention de 45 millions de livres en décembre dernier. Son déficit provient du fait que le gouvernement lui impose d'acheter, au prix officiel de 28.65 dollars le baril, le pétrole de la mer du Nord, qu'elle ne peut revendre qu'au prix spot, inférieur de 1 à 2 dollars depuis plusieurs mois. Ce rôle de commercialisation fait l'objet d'un vif débat en Grande-Bretagne, mais le gouvernement refuse de la réviser, en modifiant la prix d'achat officiel du brut, pour ne pas

## Production industrielle: baisse en

L'indice mensuel de la production industrielle, calculé par l'INSEE sur la base 100 en 1970, s'est inscrit - après corraction des variations saisonnières - à 129 en décembre 1984, en baisse de 2,3 % par rapport à novembre (132). Sur un an, par rapport à décembre 1983, la production industrielle a diminué de 1,5 % (1). Cependant, l'indice de septembre a été révisé en hausse (133 contre 131), du feit de la modification de l'indice de la construction électrique du troisième trimestre 1984. Cette modification, qui concerne les biens d'équipement, conduit à relever le montant des investissements pour le trimestre sous revue.

(1) L'INSEE publie un indice mensuel, qui porte sur 53 % de la production, et un indice trimestriel, dont le champ couvre 78 % de la production industrielle. Ce dernier, plus fiable, est diffusé avec un retard important de quatre à six mois.

#### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                                     | COURS DU JOUR                                     | UN MOSS                                                             | DEUX MOIS                              | SIX MOIS                                                                              |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠.                                  | + bas + hout                                      | Rep. + ou dép                                                       | flep. + ou dip                         | Rep. + au dép                                                                         |
| S EU                                | 10,2040 10,2070<br>7,5168 7,5217<br>3,5014 3,5040 |                                                                     | + 265 + 296<br>+ 7 + 42<br>+ 260 + 278 | + 430 + 530<br>- 372 - 245<br>+ 815 + 862                                             |
| DM Florin F.B. (190) F.S. L (1 900) | 3,8595 3,8613<br>2,7085 2,7024<br>15,2299 15,2389 | + 113 + 121<br>+ 76 + 81<br>- 11 + 27<br>+ 136 + 147<br>- 138 - 121 |                                        | + £25 + 666<br>+ £30 + 464<br>- 311 - 73<br>+ 319 - 376<br>-1646 - 366<br>-1335 -1156 |

#### TAUX DES EUROMONNAIES

|   | SE-U                        | 5        | 1/16  | -5 | 5/16 | 5  | 5/8<br>5/8 | 5 3   | /4 B            | 7/8          | 9    |                   | 9-9/16-<br>6-3/4 | 91 | 1/16<br>1/2<br>1/16 | • |
|---|-----------------------------|----------|-------|----|------|----|------------|-------|-----------------|--------------|------|-------------------|------------------|----|---------------------|---|
|   | Florin<br>F.R. (166)<br>F.S | 10.      | 7/8 · | 11 | 3/8  | 10 | 9/16       | 10 7  | /16 H           | 5/8<br>11/16 | 5 L  | / <b>10</b> ).    | 13/16<br>5 7/8   | П, | 1/8                 |   |
|   | L(1 000)                    | 13<br>14 | 1/2   | 14 | 1/2  | 끊  | 3/4        | 14 1  | /8 14<br>/14 14 | 1/16         | 14 3 | /8   1<br>/16   1 | 3/4              | 13 | 1/4                 |   |
| : | F. franç.                   | 10       | 3/8   | 10 | 5/8  | 10 | 1/2        | _E0.3 | /4. 10          |              |      |                   | 3/16             |    |                     | - |

Ces cours pratiqués sur le marché interbancaire des devises nous sont indiqués en fin de matinée par une grande banque de la place.

ស្រាក្រាក់ ប្រែក្រុ

#### **AFFAIRES**

### La création de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée : un moyen d'éviter les «sociétés fictives»

En présentant, le 20 février en conseil des ministres, le projet de loi élaboré par la chancellerie, en liai-son avec le ministère du commerce, son avec le manstere du commerce, de l'artisanat et du tourisme, visant à introduire dans le droit français une notion nouvelle, celle de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité (EURL), le gouvernement a défini essentiellement quatre objectifs à l'appui de cette démarche:

this à l'apput de cette démarche:

1) Libérer l'esprit d'initiative en limitant la responsabilité indéfinie qui pèse aussi bien sur le patrimoine privé que professionnel de l'entrepreneur individuel, notamment commerçant ou artisau;

2) Dimituer le recours aux anciétés fictives. Il est probable.

2) Diminuer le recours aux «sociétés fictives». Il est probable qu'une majorité des cent vingt mille sociétés anonymes et des trois cent vint mille sociétés à responsabilité limitée (SARL), répertoriées en France sont de façade. La plupart d'entre elles emploient moins de dix salariés (1), et la comparaison avec l'Allemagne, qui s mis en place na l'Allemagne, qui a mis en place un statut de l'entreprise individuelle, confirme cette appréciation;

3) Assurer une meilleure ges-tion des entreprises artisanales et commerciales et favoriser leur déve-loppement dans un cadre juridique adapté;

4) Faciliter et encourager la transmission des entreprises fami-liales. Désormais, les entrepreneurs individuels, commercants, artisans, mais aussi exploitants agricoles ou membres de professions libérales, pourront, selon certaines modalités voir encadreé créer une entreprise

unipersonnelle à responsabilité limi-tée (EURL), dont le principal avan-tage sera de pouvoir séparer claire-ment de leur patrimoine personnel les biens affectés à leur entreprise, limitant ainsi leur responsabilité à ces mêmes biens, à l'instar de la pra-tique pour les associés d'une SARL. Dans le cas présent, l'entrepreneur qui décidait de se lancer «dans une aventure économique» en supporaventure économique» en supportait tous les risques sur l'ensemble de ses biens — qui constituaient le gage commun de ses créanciers — et seule la possibilité de s'associer par seule la possibilité de s'associer par contrat dans le cadre d'une autre structure juridique, moyennant une SARL, bu permettrait d'éviter cet

D'où l'émergence de nombreuses sociétés « de laçade » ; une inflation que les pouvoirs publics veulent limiter tout en offrant un nouvel à course de la course de limiter tout en offrant un nouveau cadre juridique, fiscal et social à l'entrepreneur individuel et à l'artisan, conformément aux premières dispositions annoncées en novembre dernier lors d'un précédent conseil des ministres (le Monde du 30 novembre 1984). Sur ce dernier point, si la structure juridique a effectivement été mise en place en s'inspirant en partie de la loi aliemande du 4 juillet 1980 sur la

(1) Selon une étude commune réali-sée par des notaires et des experts comp-tables, 83 % des SAR (au nombre de 128000) et 98 % des SARL (il en existe 346000) emploient moins de 50 sala-riés, 16 % des SA et 22 % des SARL n'employant aucun salarié.

sonnes, — on remarquera que le texte gouvernemental ne comporte pas de précisions sur les deux autres volets du projet : fiscal et social (exception faite de la fixation à cette EURL. 4,8 % des droits d'enregistrement

société à responsabilité limitée (GMBH) – qui peut être constituée de qui concerne la taxation du dorénavant par une ou plusieurs per-

SERGE MARTI.

#### Une responsabilité limitée au montant des apports

Constituée par une seule et même personne, l'entreprise uni-personnelle à responsabilité limi-tée (EURL) est dotée d'une personnalité juridique distincte de celle de son créateur. Selon les règles principales suivantes : un capital minimum de 50 000 F, qui pourra être consti-tué par un apport soit en nature, soit en numéraire effectué par une seule et unique personne; • une responsabilité limitée

à concurrence de cet apport ;

• un pouvoir de décision
exercé personnellement par le
créateur de l'entreprise dans le cadre du fonctionnement de

cette personne morale;

o me soumission de l'EURL
à des droits d'enregistrement an
taux de 4,8 % lors de la cession. Selon la première version du pojet de loi rédigé par le minis-tère de la justice, et qui prévoit

d'étendre ces dispositions à d'autres secteurs d'activité, les différents articles de ce texte (une dizaine en l'état actuel) comportent les prévisions suivantes mo-difiant la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés :

La société est créée par un contrat conclu entre deux ou plusieurs personnes qui convienbiens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Mais, prévoit également ce document, « elle peut être créée... par un acte unilatéral de volonté d'une seule personne », auquel cas cette per-sonne est dénommée « associé unique ». Il est entendu qu'une personne physique ne peut être associé unique que d'une seule société à responsabilité limitée.

#### ETRANGER

#### La Commission de la CEE réduit fortement les subventions aux régions méditerranéennes

De notre correspondant

Brazelles (Communantés euro-péennes). – La Commission euro-péenne a modifié en baisse, le 20 février, ses propositions aux Dix sur le financement des programmes intégrés méditerranéens (PIM) qui doivent préparer les régions méridio-nales à l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans la CEE.

Conformément aux orientations annoncées la semuine dernière annoncées la semaine dernière devant l'Assemblée curopéenne par son président, M. Delors (le Monde du 15 février), la Commission abandonne l'idée, proposée en mars 1983, d'une enveloppe substantielle, soit 6,6 milliards d'ECU (45,3 milliards de franca) de subventions pour une période de six ans. La dotation envisante maintenant remésente 2 milsagée maintenant représente 2 mil-liards d'ECU (13,7 milliards de

Bruxelles prévoit toutefois l'octroi de prêts bonifiés à concurrence de 2,5 milliards d'ECU (17,2 milliards de francs) par la Banque euro-péenne d'investissement (BEI) et an titre da « nouvel instrument com-munautaire» (ou facilité Ortoli). La Commission propose aussi d'aménager les politiques sociales et régionales de la Communauté, ainsi

que le Fonds européen de modernisation des structures agricoles, afin que l'aide communautaire puisse bénéficier mieux et plus aux régions

Cette dernière disposition va sans doute soulever des difficultés du côté de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, qui sont des bénéficiaires importants du soutien de la CEE aux actions régionales et sociales des Etats membres. Pour leur part, les pays méditerranéens vont certainement souligner qu'il s'agit simple-ment de dénommer autrement des opérations qui, de toute façon, ne draineront pas plus d'argent vers leurs régions défavorisées.

La Grèce et l'Italie recoivent déjà une large part des fonds régionaux. Toutefois, l'obstacle principal viendra probablement d'Athènes.

M. Papandréou, premier ministre grec, – qui avait établi un lien lors du conseil européen de Dublin entre l'adoption des PIM par les Dix et l'élargissement de la Communauté, - peut mal accepter la marche arrière de la Commission.

### MARCEL SCOTTO.

### **AUTOMOBILE**

#### La commission américaine du commerce contre la limitation des importations japonaises

anx consommateurs américains, sans être d'une grande efficacité pour protéger les emplois, selon une étude publiée le 20 février par la commission fédérale du commerce. commission fédérale du commerce.
Ces restrictions, imposées par les antorités américaines, ont permis aux constructeurs automobiles de pratiquer des prix supérieurs de 394 dollars en moyenne par automobile, et leur abandon entraînerait la perte de quatre mille six cents emplois sculoment (sur sept cent mille) dans l'industrie américaine.
Cette étude traduit l'origion de

Cette étude traduit l'opinion de l'administration, qui pousse le gou-vernement à ne pas demander la prolongation de ces limitations après leur date d'expiration officielle le 31 mars prochain. En 1981, les constructeurs inconsis availent ac-

31 mars prochain. En 1981, les constructeurs japonais avaient accepté de limiter leurs ventes aux Etats-Unis à 1,68 million de véhicules par an pendant trois ans, puis, l'an passé, de prolonger d'un an ces restrictions en relevant leur quota à 1,85 million d'unités.

Le président Reagan, dont dépend la décision finale, s'est vu recommander, mardi 19 février, par ses conseillers, de ne pas chercher à prolonger ces limitations. « C'est aux Japonais de décider », a déclaré le porte-parola de la Maison Blanche, M. Larry Speakes. Le gouvernement américain aurait toutefois reçu des assurances des construcnement américain aurait toutefois reçu des assurances des constructeurs japonais que les ventes d'automobiles mippones ne dépasseraient pas, en tout état de canse, 2.2 millions d'antiés en 1985 si les limitations étaient levées. Les Américains semblent espérar que la levée de ces restrictions poussera les Japonais, en contrepartié, à ouvrir leur marché intérieur à certains produits améri-

La limitation «volentaire» des cains. « Nous voulons une action réexportations d'automobiles japonaises aux Etats-Unis depuis 1981 a coûté 1,1 milliard de dollars par an l'agence UPI. La décision américains. « Nous voucons une action re-ciproque », a déclaré un membre de l'administration américaine cité par l'agence UPL. La décision améri-caine fait toutefois l'objet d'une vive opposition au sein du secteur automobile ou les constructeurs, à l'ex-ception de General Motors, qui sou-haite importer des véhicules japonais, et le syndicat des travail-leurs de l'automobile réclament la

#### *AGRICULTURE*

#### M. PHILIPPE LACARRIÈRE **EST NOMMÉ DIRECTEUR** GÉNÉRAL DE L'ONF

M. Philippe Lacarrière a été nommé directeur général de l'Office national des forêts (ONF) par le conseil des ministres du 20 février, en remplacement de M. Giacobi.

[Ne le 5 août 1925 à Biarritz

(Pyrénées-Arlantiques), M. Philippe Lacarrière, inspecteur général des finances depuis 1956 fut membre de dif-férents cabmets ministériels : chargé de mission au secrétariat d'Etat aux mission au secrétariat d'Etat aux affaires économiques en 1955, conseiller technique an cabinet de M. Autoine Pinay au ministère des finances en 1958, directeur du cabinet de M. Max Flechet, secrétaire d'Etat aux affaires économiques en 1959-1960. Il devient ensuite chef du service des affaires économiques et internationales au ministère. ensuite chei-du service des allares eco-nomiques et internationales au ministère des transports (1960) où il demeure directeur des transports terrestres de 1964 à 1973. Il est secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense depuis 1973, membre du Comité de l'énergie atomique depuis 1974, et administrateur de l'ENA depuis 1976.]

#### Selon M. Volcker

#### LA POLITIQUE MONÉTAIRE DE LA RÉSERVE FÉDÉRALE AMÉRICAINE DOIT FAVORI-SER UNE NOUVELLE ANNÉE D'EXPANSION

Le président de la Réserve fédérale, M. Paul Volcker, a annoncé le 20 février un très léger assouplissement de certains des objectifs monétaires pour 1985. Il a confirmé ainsi que cette institution entendait poursuivre la politique plus accommodante instaurée depuis l'été 1984, qui s'est traduite par une réduction de près de 3 points des taux d'intérêt

Les objectifs, a indiqué M. Volcker, lors d'une déposition devant le Sénat devraient favoriser une nouvelle année d'expansion économique satisfaisante sans accélération de l'inflation. Toutefois ces perspectives économiques favorables ne doivent pas donner une - fausse impression de sécurité », a-t-il indiqué en rappelant aux sépateurs « l'urgence » qu'il y avait à réduire substantiellement le déficit budgé-

M. Volcker a fait aussi état de prévisions économiques détaillées pour l'année en cours très proches pour l'essentiel de celles publiées précédemment par le gouvernement. Le produit national brut américain devrait progresser de 3,5 % a 4 % entre les derniers trimestres 1984 et 1985, tandis que le taux de chômage devrait se situer entre 6.7 % et 7 % en fin d'année contre 7,4 % en janvier dernier. Enfin le tanz d'inflation devrait s'inscrire entre 3,5 % et 4%. – (AFP.)

#### Pour la première fois

#### DES BANQUES NON MUTUA-LISTES VONT POUVOIR DIStribuer des prêts boni-FIES AUX ARTISANS

La «banalisation» bancaire progresse à grands pas. Au nom de la concurrence, la distribution des prêts bonifiés aux artisans (1), réservée jusqu'à présent à certains établissements mutualistes (Crédit agricole, Banques populaires et Cré-dit coopératif pour l'essentiel) pourra également être opérée par des banques «inscrites», c'est-à-dire membres de l'Association française des banques (AFB).

Ainsi, à côté des 7,2 milliards de francs distribués par les trois établis-sements privés, une enveloppe d'un montant total de 1.35 milliard de france a fait l'objet d'une adjudication organisée par les pouvoirs publics à l'issue de laquelle six lots d'un montant identique (225 millions de francs) ont été alloués à divers réseaux : le Crédit lyonnais, la Banque nationale de Paris, la Société générale, le Crédit mutuel, et deux groupements de banques régionales constitués autour du Crédit du Nord et du Crédit commercial de France.

Consentis pour une durée de deux à quinze ans, ces prêts bonifiés des-tinés exclusivement aux artisans sont assortis de teux compris entre 9,10 %, au plus bas, pour certains prêts destinés à financer l'installation de jeunes artisans ou la création d'emploi, et 10,50 %/10,70 %, au plus haut, selon les établissements concernés. Ces derniers devront avoir passé une convention avec une sionnelle et s'engager à communiquer au Conseil du crédit à l'artisanat (où sont représentés la profession et les pouvoirs publics) des informations sur leur activité de prets à l'artisanat

(1) Il existe en France 850 000 entreprises artisanales employant 1,8 million de salariés, 149 000 apprentis et 243 000 auxiliaires familiaux.

### Avis d'appel de candidatures pour l'établissement d'un schéma directeur informatique

1) Ville de Nantes - 6º direction administrative service informati-

2) Appel d'offres restreint.

3) Objet du marché - marché d'études pour l'établissement d'un schéma directeur informatique afin de déterminer le schéma de développement que devra suivre la ville de Nantes, au cours des prochaînes années, dans le domaine de la grande, de la mini et de la micro-informatique ainsi que dans le domaine de

Date limite de réception des candidatures — jeudi 21 mars 1985 à 11 heures, adresser au B.O.S.T. — Maine de Nantes - 44036 NANTES CEDEX. 5) Pièces demandées à l'appui du dossier de candidature.

Liste des références précises pour des études similaires effectuées pour le compte d'organismes, de sociétés ou d'administrations (dates de ces études, objets, importance, - Moyens en personnel : qualités - qualifications - expé

rience professionnelle délà acruise. - Chiffre d'affaires au cours des 3 dernières années.

6) Renseignements: D'ordre technique: 6° direction administrative meirie de Nantes Tél.: 16 (40) 20-99-64.

 D'ordre administratif: bureau d'ordre des services techni-

ques B.O.S.T. Mairie de Nantes - Tél.: 16 (40) 20-93-20. 7) Date d'envoi de l'avis de candidatures à la publication chargée de l'insertion : le 19 février 1985.

### **AFFAIRES**

#### Deux nouveaux regroupements d'agences de publicité

Deux nouveaux regroupements d'agences françaises de publicité ont en lieu récemment. Le groupe Bélier, fondé en 1971 par M. Claude Douce, holding filiale d'Eurocom (agence Havas), troisième groupe de communication en France, a pris 54 % du capital de l'agence MBC, dirigée par M. Yves Michalon, pour créer l'agence Bélier Rive gauche.

Cette nouvelle société se propose, avec soixante-cinq salariés, de réali-ser en 1985 un chiffre d'affaires de 200 millions de francs et de dégager une marge brute de 30 millions de francs. Sa vocation? Avant tout, elle sera généraliste avec une prédilec-tion pour le monde de l'édition, du livre, où elle est déjà bien placée. Autre regroupement, celui des

agences Roumagnac et DJW, deux des principales agences indépen-dantes françaises qui, réunies, se hissent dans les trente premières. Avec pour but avoué d'être parmi les dix premières à court terme. MM. Pierre Dassas et Alain Rou-

ice, sont bien placés sur le marché de la promotion puisque Rouma-gnac a, par exemple, créé « la fécrie nn -, animation de grands magasins parisiens pendant les fêtes de sin d'année. Ils sont également associés au douzième groupe mon-

va racheter le groupe chimique éga-

cal, confirmant ainsi les rumeurs qui avaient circulé à Wall Street à ce su-

jet. Les conseils des deux entreprises

se sont mis d'accord sur les termes

de l'opération, que leurs actionnaires

deviont encore approaver.

Chesebrough-Pond's se propose

d'acquérir 50 % du capital de Stauf-

fer pour 1 218 millions de dollars (12,18 milliards de francs) et de

prendre une option d'achat sur

balement, le coût de cette prise de

contrôle atteindra 1,44 milliard de

En acceptant l'offre présentée par

Chesebrough-Pond's, Stauffer

d'affaires) veut assurer son avenir

assombri par de récentes pertes

(3,2 millions de dollars, pour le pre-

1985) occasionnées par la baisse des

gros contrat signé avec l'URSS.

ventes de pesticides et le report d'un

De son côté, Chesebrough-Pond's

nier trimestre de l'exercice 1984-

(1,5 milliard de dollars de chiffre

dollars (14,4 milliards de francs).

millions d'actions à émettre. Glo-

ment américain Stauffer Chemi-

• Chesebrough-Pond's rachète Stauffer Chemical. – Le conglomé-rat américain Chesebrough-Pond's activités dont la gamme s'étend déjà de la production de pâtes, à celle de vaseline en passant part les vêtements pour enfants et les matériels

dial, l'américain Needham, car ils

possèdent 51 % des parts de sa

Enfin, M. Jacques Séguéla, à la tête de RSCG - Roux, Séguéla,

Cayzac et Goudard - vient d'annon-cer la création de RSCG Unlimited.

Cette société est créée « pour répon-dre au nouveau problème de la

publicité : la mondialisation. Les

budgets internationaux, note

M. Séguéla, sont désormais attri-

bués à un groupe par un homme et un seul, le président, et il convient donc, pour le convaincre, de présen-

ter une autre race de publicitaire, super professionnel, disponible, mobile et créatif ».

La nouvelle société ne comptera

donc que quatre membres : un

stratège », M. Denis Quenard, qui

a quitté pour ce poste la fonction de directeur général de Havas Marstel-

ler, un « homme de création »,

M. Thierry Granier-Deferre.

jusqu'alors directeur de la création chez RSCG, un « homme de la glo-

balisation », M. Jacques Séguéla lui-

même et un « homme des médias »

dont le nom n'est pas encore arrêté. RSCG Unlimited veut réaliser en

deux ans un chiffre d'affaires de un

milliard de francs.

filiale française.

 La Commissi prodente ser le marché de l'acier. -La Commission européenne a

décidé, le 20 février, de fixer pour le deuxième trimestre 1985 les quotas de production sidérurgique dans la CEE au même niveau que ceux appliqués au cours des trois premiers mois de l'année. Ils sont, en échange, sensiblement inférieurs pour les larges bandes à chaud (- 26 %) et le fil machine (-13 %) par rapport au deuxième trimestre 1984. Bruxelles poursuit donc, malgré une légère reprise de la demande, une politique prudente en matière de quantités afin de consolider les prix sur le marché. Le contingentement obligatoire pour une large partie de la production euro-péenne d'acier (70 %) est appliqué depuis octobre 1980 au titre de l'article 58 de la CECA (Communauté européenne du charbon et de (1,7 milliard de dollars de chiffre l'acier). - (Corresp.)

## ENERGIE

### Les structures de Charbonnages de France en question Vers une société nationale

Quatre-vingts administrateurs, quatre présidents et autant de direc-teurs généraux, tous nommés par le gouvernement (1). Qui dit mienx? « Aucune entreprise française ne pourrait fonctionner dans ces condi-tions », assure M. Michel Hug, directeur général de Charbonnages de France. . Imaginez Renault... . de France. • Imaginez Renault... • Faut-il revoir les structures des Charbonnages de France? Cette question, laissée pendante depuis près d'un an faute de position politique claire sur le sujet, fait de nouveau l'objet de discussions au sein des pouvoirs publics, à l'occasion du départ à la retraite, le 17 mars prochain, de l'actuel président de CDF, M Philippe Huet Saisissent M. Philippe Huet. Saisissant l'opportunité et désireux de profiter du climat favorable créé par l'annonce récente de résultats « proches de l'équilibre en 1984 après subvention publique de 6,8 milliards de francs, — le directeur général, M. Hug, multiplie les demarches pour obtenir le cumul des deux fonctions et le titre de président directeur général.

Derrière cette bagarre, apparemment symbolique, se cache un débat de fond : faut-il, ou non, donner à la direction de Charbonnages de

Passation des pouvoirs prévue de longue date à l'Union natio-nale des HLM. Annoncé au dar-

nier congrès HLM (le Monde du 30 mai 1984), confirmé au co-

mité directeur du 12 septembre

suivant, le départ de M. Albert Denvers, qui présida pendant treme ans le mouvement HLM, a

été fixé par lui-même pour le jour

de son quatre-vingtième anniver-saire, le 21 février.

M. Roger Quilliot, qui le rem-place, avait dès longtemps voca-

tion à lui succéder : ne présidait-

la Fédération des offices d'HLM?

gement dans les trois gouverne-ments Mauroy, du 23 mai 1981 à octobre 1983, le maire de

Clermont-Ferrand (Puy-

de Dôme), connu surtout per la

loi sur les rapports entre loca-

taires et propriétaires, redevenu sénateur depuis, s'était défendu

de vouloir être le « ministre des

HLM », manifestant à leur égard

une exigence de rigueur que tem-

il pas, avant de devenir ministre.

\_LOGEMENT<sub>~</sub>

France, une réelle autonomie de gestion et concentrer entre ses mains les pouvoirs de décision jusqu'ici éclatés entre quatre établissements ? Charbonnages de France est en effet composée de quatre établissements distincts dotés de l'autonomie finan-cière et ayant chacun un président. un directeur général et un conseil d'administration, nommés par les pouvoirs publics (1). La direction de l'établissement central, couvrant de l'établissement central, couvrant l'ensemble du territoire, a, certes, traditionnellement un rôle prépondérant, mais ses pouvoirs sont relativement limités vis-à-vis des directions des trois houillères des bassins (Nord-Pas-de-Calais, Lorraine et Centre-Midi), fort jalonses de leur autonomie. Outre la lourdeur inhérente à cette organisation source de rente à cette organisation, source de gaspillages importants, les inconvénients de cette situation sont aiguisés par la restructuration amor-cée en 1984, qui implique la ferme-ture des puits les moins rentables, et qui oppose les différents bassins. Les plus productifs, comme la Lorraine, craignent de « payer pour les autres ». Les moins rentables, comme le Nord-Pas-de-Calais, se

sachant condamnés, tentent an

pérait à peine sa compréhension des problèmes du mouvement

M. Quilliot hérite d'un mouve-

ment HLM qui n'a pas encore

réussi, maigré les efforts de son

prédécesseur, à obtenir de tous

les organismes une gestion

transparente et saine qui en as-

de financement du logement, la

baisse des revenus des familles

ont rendu cette tâche encore

plus complexe. De plus, à l'ap-

rales et dans la mesure où les di-

rigeants d'organismes HLM ont

souvent des responsabilités poli-

tiques locales ou nationales,

M. Roger Quilliot va devoir, at

sein d'un sérail qu'il connait bien,

faire appel a toutes les res-

sources de sa diplomatie sou-

riante et ferme pour maintenir le

proche des échéences

surerait la solidité. Les difficul

contraire de prolonger leur survie. La nomination récente des trois présidents des houillères de bassin an conseil d'administration de l'établissement central, a, en outre, souligne M. Hug, aggravé les choses, aboutissant à une situation « absurde » « Je détiens mes pouvoirs du conseil d'administration; je suis par ail-leurs contraint d'imposer des déci-sions aux présidents de bassins qui en sont membres. C'est pourquoi je demande le titre de président de ce

#### Des structures déraisonnables

Les pouvous publics sont fort embarrassés par ce problème. « Les structures actuelles sont déraisonnables », reconnaît-on au ministère de l'industrie. Pour antant, la solu-tion proposée par M. Hug ne semble pas recueillir un écho favorable, sauf auprès du premier ministre. Deux problèmes se posent. D'une part, la réforme nécessaire des structures de CDF ne passe pas forcé-ment par la concentration des pouvoirs au sein de l'établisser central, transformant celui-ci en véritable entreprise, capable de conduire une politique commerciale, financière et sociale plus dynamique, comme le suggère M. Hug. On peut aussi, à l'inverse, imaginer un « éclatement » des Charbonnages de France, les trois houillères de bassin reprenant totalement leur autonomie, ce qui de fait aboutirait à la suppression de l'établissement cen-tral allégeant sinsi considérable-ment les frais généraux.

An-delà des questions de pouvoir, ces deux solutions opposées recou-vrent des stratégies différentes. Dans un cas, la création d'une « société nationale du charbon », qui, à l'image des compagnies pétro-lières, serait chargée de gérer toute la politique charbonnière du pays en France, mais aussi à l'étranger, et accompagnerait le déclin de la production française d'un rôle accru dans la commercialisation de la houille et le développement de techniques nouvelles (gazéification), la prospection et l'exploitation des mines situées hors du territoire, ainsi que dans l'importation - jusqu'ici monopole de l'Association technique de l'importation charbonnière (ATIC). Dans l'autre, une décen-tralisation accrue laissant à chaque région productrice le soin de gérer son avenir, en s'appuyant sur les ser-vices de CDF-énergie pour la com-mercialisation et laissant à l'ATIC

Second problème : cette réforme de fond, quel qu'en soit le sens, ne peut être décidée qu'après consulta-tion du Parlement, la modification des structures nécessitant une loi... ce qui explique les hésitations du gouvernement, peu soucieux de rou-vrir le dossier charbon sur la scène publique, à quelque temps d'échéances politiques importantes. N'ayant aucune chance réelle d'obtenir une réforme légale des structures, la direction générale des Charbonnages de France a engagé depuis l'été une « réorganisation interne », qui certes, a pour effet d'allèger les effectifs et de permettre une meilleure coordination de la politique, mais a également pour conséquence de concentrer les pou-voirs récis de décision au sein de l'établissement central.

Cette réorganisation se heurte dans les bassins à de vives résistances. C'est pour les vaincre que la direction générale tente donc d'obtenir, à l'occasion du remplacement du président, un renforcement de ses pouvoirs. On me demande de redresser les compiles de CDF. Je suis prêt à faire face à mes respon-sabilités dans la mesure où j'ai la liberté d'agir », assure M. Hug, expliquant que, dans les structures actuelles, les personnes que dérange la restructuration engagée se sentent « légitimées ». La décision du gouvergement sur la nomination du nonveau président de CDF aurait donc clairement un sens politique dépas-sant le débat sur les hommes, puisqu'elle permettrait, de fait, d'accélérer la mise en place de l réorganisation interne voulue par la direction générale et reviendrait à une réforme de structures camou-

**VÉRONIQUE MAURUS.** 

(1) A l'exception des représ

#### (Publicité) -EXPORTEZ

'sans souci

VOUS produisez français **NOUS** achetons pour nos clients du Moyen-Orient

INTRADE FRANCE 6 bis, rue de Cadix

75015 PARIS

REPRODUCTION INTERDITE

terrains

Recherche TERRAIN A BATIR Banlieue SUD Pans, même evec petite maison. Tél. 938-87-27.

viagers

8. RUE LA BOETIE-8° Conseil, 47 ans d'expérience Px rentes indexées garanties Etude gratuite discrète.

immobilier

information

**ANCIENS NEUFS** 

DU STUDIO AU 6 PIÈCES SÉLECTION GRATUITE PAR ORDINATEUR

Appeler ou écrite : Centre d'information FNAIM de Pans-lie-de-france LA MAISON DE L'IMMOBILIER 27 bis, avenue de Vilhera 75017 PARIS - 227-44-44.

maisons

individuelles

Clairibres de Verneuil (78), 30 mm gare St-Lazara, journeliste vend maison individuelle 6 poss plus mezzenies, 140 m habit., 4 veniux, 2 s-d-bns plus douche, gar., jer., 600 m². Prz.: 780 000 F + 100 000 prêts cessibles (è débat.). Tél.: 971-92-79.

automobiles

ventes

CRUZ - 266-19-00

Indiquez-nous vos possibilités

J.D.

OFFRES D'EMPLOI 90,00
DEMANDES D'EMPLOI 27,00 106,74 32,02 ..... 60,00 71,16 71,16 AUTOMOBILES ..... 60,00 71,16 AGENDA ..... 60,00 PROP. COMM. CAPITAUX ..... 177,00 209,92

## ANNONCES CLASSEES

M. Roger Quilliot remplace M. Albert Denvers

à la présidence de l'Union des HLM

| OITHEO D CIM EQ   |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| AGENDA            | 39,00 | 46,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AUTOMOBRES        | 39,00 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |       | 46,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEMANDES D'EMPLOI |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OFFRES D'EMPLOI   | 51,00 | 60,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |



emplois régionaux

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE **ÉTARLISSEMENT** SECTEUR AEROSPATIAL

#### UN INGÉNIEUR D'ÉTUDES AÉRODYNAMIQUES

chargé de traiter l'exploitation d'une partie des essais du service et de participer à une assistance technique de haut niveau sur des programmes de missiles.
Formation: Grandes Écoles ou Doctorat avec spécialisation en mécanique des fluides. Anglais indispensable

#### UN INGÉNIEUR D'ÉTUDES

chargé du suivi technique et des essais de gyroscopes de grande précision. Il devra assurer de nombreux contacts internes et externes.

Il encadrera une petite équipe et participera à la mise en place d'un nouveau laboratoire. Formation : automatique - électromécanique électronique

> Postes à pourvoir à VERNON Logement assuré.

Adresser C.V., photo et prétentions à : Ľ.R.B.A. RECRUTEMENT B.P. 914 - 27207 - VERNON CEDEX.

Nous prions les lecteurs répondant aux « ANNONCES DOMICILIÉES » de vouloir bien indiquer lisiblement sur l'enveloppe le numéro de l'annonce les intéressant et de vérifier l'adresse, selon qu'il s'agit du « Monde Publicité » ou d'une agence.

#### emplois internationaux

4° arrdt

DIRECTEUR ADJOINT D'EXPLOITATION nvoyer lettre menuscrite - C.V. à BRIAM N= 937 rue du Léon, 75018 PARIS. **OFFRES** 

GROUPE MINIER

INGÉNIEUR

SOCIÉTÉ BITUME COMPTABLE

D'EMPLOIS

2° ÉCHELON minimum TRÈS URGENT. Tél.: 338-20-30. 700-14-11.

Pour développer se structure commercale le numéro un francés (C.A. 94 : 512.000.000 F, prograssion : + 28.5 % 13.000 clients) propose un stage de formation. Si vous souheitez devent l'un de nod COLLABORATEURS COMMERCIAUX (H. ou F.) Méphoner pour Paris et banue Cuisse en 180.000 f. Téléphoner pour Pans et ban-lieue Ouest au 500-24-03, poste 42 et pour banlieue Sud au 660-52-52, poste 38,

#### DEMANDES

**D'EMPLOIS** JEUNE FEMME 22 ANS ecrétaire médicale, dactylo, judio, traitement de texte TELEXISTE. Téléphone: 223-71-06.

CAUSE LICENCIEMENT
ÉCONOMIQUE
COUPEUR heutement qualifié
RÉF.: LÉO MARCIANO
cherche
Employeur pour sélection
Téléphone: 004-17-11
085-07-58, après 18 h 30.

apérimentée cherche tous tra veux frappe à dornicile sur IBM boule. Tél. 680-66-16.

et lecons

COURS D'ANGLAIS

, H. Amér., exp. prof., tous ni-eaux, G. Glaser (1) 262-51-62.

## L'immobilier

### appartements ventes

ÉGLISE SAINT-MERRI Immi. pietre de L. XVIII classé 90 m² EXCEPTIONNEL vaste séjour sur jardin GARBI - Tél. 567-22-88,

5° arrdt NEUF

JARDIN DES PLANTES

1 et 3, RUE POLIVEAU
CONSTRUCTION GD LUXE
Luvraison immédiate
Reste 2 appts de 4 et 5 PCES
+ un DUPLEX. 6° et 7° ét. 5 P.
avec 158 m² de TERRASSE
Via. témoin ta jours 14/19 h
sauf marcredi et dimanche.

6° arrdt Prox. Odéon 90 m². 703-32-31 TRAVAUX

> 13° arrdt LOFT

none : 329-58-65. 16° arrdt

## MUETTE

dans magnifique imm. pierra de t., très bel appt. de stand. 8 p. 2 chbres serv. 2 700 000 F SAINCLAIR, Tél. : 567-01-22

CHARDON-LAGACHE 5° ft. 35c., 2 p. 11 confort, 660 000 F. Sur place le 24-02 de 11 à 14 h, 5 bs, r. Musaet.

Seine-et-Marne

FORTARNEBLEAU, 80, rue de França (à 45 ° de Paris) dans imm. de rapport, celme, sur-faces rénovées ou semirénovées.
Fraitions au choix. STUDIOS et 2 PIÈCES. Direct propriétaire de 14 h 30 à 17 h. 329-58-66.

Province 38 - ALPE-D'HUEZ Propriétaire vend dans belle ré-sidence rénovée SUD au pied des pistes, studios. La Cheu-mière - Chemin de la Chapolle Téléphone : (76) 80-81-20.

BORDEAUX CAUDERAN INVESTISSEURS

dans résidence grand standing reste quelques STUDIOS, conditions exceptionnelles rentablisté assurée. Renseign.: (16-1) 27-33-25 ou w.e.: (16-56) 02-08-71.

appartements achats INFORMATIONS

pour 1" salon immobilier Park rech. 10 grands appartements ou hâtels port., quartiers rési-dentiels. Présentation aux visi-teurs après sélection, photos descripté, plans offerts gratu-tement et sans engagement.

M- THOMAS 705-69-69. locations

non meublées offres Paris

LOCATION DISPONIBLE entre particuliere Pare-benlieue 707-22-05

CENTRALE DES PROPRIÉ-TAIRES ET LOCATAIRES 43, r. Claude-Bernard PARIS-5° Métro CENSIER.

A LOUER NOMBREUSES LOCATIONS DISPONIBLES HESTIA 306-09-10 188, rue de Vaugirard (151),

#### locations non meublées demandes

Paris PARIS ET BANLIEUE OUEST cherche ville ou grand apporte ment. 5 chembres, disponible au 1-7-85. Ecr. s/m 5.732 te Monde Pub. service ANNONCES CLASSÉES 5, rue des Italiens, 75009 Parie

Pour Hauts Functionnaires et Employés Grande adminis-tration Européenne, rech, appts 2 à 8 paces, villes, studios Paris et environs. Sens limi-tation de prix. Tèl. 504-01-34

Jaune couple avec 1 entent cherché à louer petit pavillon ou appartement 3 à 4 pièces. 2 700 F maximum. Tél.: 270-20-36 après 19 h.

(Région parisienne

Étude cherche pour CADRES villes tres beni., loyer garanti. (1) 889-89-66 - 283-67-02.

locations meublées demandes

OFFICE INTERNATIONAL recherche pour sa direction Beaux appts de standing 4 pièces et plus. 285-11-08 VOTRE ANTENNE A PARIS Bureau ou domicilietion, siness Buro, (1) 348-00-55.

Paris

bureaux

Locations

Siège social, Rua St-Honoré Constit. atéa tous servicas PARIS-RE-PE-FRANCE INITIATIVES, Tél. 260-91-63. VOTRE SIÈGE SOCIAL Constitutions de Sociétés et tous services. T. 356-17-50

de commerce

**ANNONCES ENCADRÉES** 

Ventes

PARIS RIVE GAUCHE

Affaire et emplacement except. en S.A. librane, presse papete-rie, 200 m² sur 2 niveeux, gde poss. dévelop, (matériel bur, ou dessin, etc.). Prox 3.000.000 F. Ecrire sous le nº 069.627 M

Cause retraite vends en Ariège megesin cheussures 8.A. Téléphone : (51) 89-13-43. particuliers

BUTTE-MONTMARTRE, ha-mesu des Artistes, tara, mai-son part., 350 m² s/3 nnv., gar. JARDIN, TERRASSE. 325-48-82.

pavillons **PAVILLONS** 

JUSQU'A 120 KM DE PARIS SÉLECTION GRATUITE PAR ORDINATEUR Appeler ou écrire Centre d'information FNAIM de Paris III de France LA MAISON DE L'IMMOBILLER 27 ble memor de MINIORIE 27 bis, avenue de Villiera 75017 PARIS. 227-44-44.

AMÉLIE-LES-BAINS (P.O.) F 3. SOUS-SOI, gerage, jardin. Libre. M° FAJA - Cérez. Téléphone : (68) 87-10-41. propriétés

PROX. LE HAVRE, 15 mm. contre-ville. A vendre belle mason 3 niv. sur s./s (280 m²). Terrain 3 000 m², garage. Stude decs petre bourg estime, eméragement confortable. chif. doonom., pompe chaleur, isolat. therm., réfec, poss. tennis, eccès (acule entreprises estuaire. Prix 950 000 F. T. spr. 20 h (35) 20-14-80; . apr. 20 h (35) 20-14-80 h à 20 h (35) 46-64-29 VirioFLAY - VILLA A LOUER moder. sur 285 m², eq. 45 m², cheminée, 4 chambres, bureau, A 2 bris, coie, 6quip., gar. 2 volt., a/sol. Prix : 12 000 F/M015, bure - 024-61-52 - 024-67-42,

de 5 à 7 C.V. RENAULT 5 TS 1982, pointure métallisée, vitres teintées. Buto-radio, cassette stéréo. 60 000 kilomètres. Excellent état. fél. : 532-61-20 (répondeur).

> boxes - parking MARAIS Angle rue Francs-Bourgeois et rue Viaille-du-Temple ; PARKINGS en construction. Rentsegnements : 285-80-23.

<sub>Réactions</sub> en faveu of the case of the same Tartes Co. markets Service M. Mini Favail, ap

entrerout La pri 30 F ca 19 in de c de Control of Control the real A distance a distance of the second s of the second se

Service and an state of the cocks No. 2001 & 2212. - 149 and Telephone et rappel BUCTON DU TEMP effets sur la

on Technic prand pable

active and active active and active activ

and the parterning

The source peute

The seasons regroup grande de l'éle gelt teterche et de f Liver fun energie restant to tempo de ti Eleria e del contri<del>ames</del> Uti termos . . . a nics . 5 aftere bera true de 60

Little trake out a meins

aussia via filo uch (e de tart avere tien beer**der** alle to late àcu**de se** in above the section of the section ್ರಾಗ್ಯಕ ( namingur i literase ( namingur i naminga a Character arbite art gue \$

Care de comme de trave EN HAL la licenciemen

That is not all forseme

ities Ducellier d De notre i angferrang - Quatr The end of la place Filipping: Formand : c'et me aports - proclame ! the Page CGT the la man estation ! alle le sei associée amaiail M chei Dele the harmons d'es

Située a daller can la région a con al se départe hoide Dies et de 1 and a process is colder to plu: Care histoir Sociali Aupemente micmobil Militaria in Elembe en der de un der N Personal none

William Monarde and the ment du tri Andrew Comments and seio to konten discipli and the contract of the second Who he was sens de la Marie Comment of the Ci. El Mellentements politi

the fapoure sur le fai E Personne concernée And day Topponsable eispast) si it Tinti light Service Conditions of the Condition of the Conditions of the Condi Core to

erai zu vingt the second of the second Manufa Second war Selon med de continue en soi un

Sadapsaron en place .

**AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS** 

1 to 12 to 1

1 1 1 1 1 1

75... CO 25... 3 2 2

The second second

----

0- 10 mg

- - - 126

7.30

and the property of the second

・ のでは 4 7年 8126

(TOT- : : 5 = =

WERCALOUS MAUSS

- 100 au

EXPORTEZ

以2.000年中國

to Marie Trigge

Whit arms market

Constitue from an exercise

INTRADE FRANCE

and the later

160 16 F4F 8

4.5

46.03

4: 33

CRUZ - 28-1

ANCIENS ME

The state of the s

F 4 3 5 8 44

----

and the second

- Tale 1

ج نے ()

terig.

200

\*\*\*

### SOCIAL

#### Réactions réservées sur les mesures en faveur du travail à temps partiel

A l'issue du conseil des ministres qui venait d'arrêter des mesures en laveur du travail à temps partiel (le Monde du 21 février), M. Michel Delebarre, ministre du travail, a pré-2 100 cisé que ces dispositions entreront en vigueur en mars 1985. La prime offerte aux entreprises qui embau-cheront a été fixée à 6 000 F par emploi en 1985 et à 3 000 F en 1986 et 1987. L'objectif retenu est de cinquante mille personnes, dont qua-rante mille demandeurs d'emploi, et le coût pour l'Etat s'élèverait cette année à 800 millions de francs. Dans la soirée, au cours d'une réunion publique qu'il présidait à Rodez (Aveyron), M. Delebarre a déclaré que les mesures - sont ponetuelles afin d'aider les demandeurs d'emploi de longue durée à trouver les éléments d'insertion dans la vie

Si l'on excepte l'appréciation posi-tive du secrétaire général du Syndicat des chômeurs, M. Maurice Pagat, les réactions des partenaires sociaux sont soit sévères, soit réservees. « Même si elles ne sont pas l'idéal, de telles mesures peuvent contribuer à sortir une partie des chômeurs de la situation dans laquelle ils se trouvent », a déclaré M. Pagat à Rouen.

La société Thomson grand public.

constituée en 1983 pour regrouper

l'ensemble des activités du groupe

Thomson dans les secteurs de l'élec-

troménager et de l'électronique grand public, a cofinancé, avec le

ministère de la recherche et de l'in-

dustrie, des travaux d'un chercheur

afin de connaître le coût des me-sures de réduction du temps de tra-

vail. Depuis 1981 Thomson grand

public, confronté à des problèmes de

sureffectifs, s'est engagé dans une politique de réduction du temps de

travail pour 17 500 salariés sur

21 000 salariés qu'elle emploie en France. En mars 1984 plus de 6 000

(près du tiers) travaillent moins de 35 heures par semaine et 8 400 moins de 36 heures. Il était impor-tant pour la société d'évaluer le coût

de ces mesures avant d'en décider la

étonnants : quelle que soit l'impor-tance de la réduction du temps de

travail (39 beures, on 35 heures par-

le même, 1,50 % à 2 % de la masse

salariale. L'auteur du rapport.

M. Pascal Charpentier, explique

cette conclusion par le fait que les

réduit la durée du temps de travail

Clermont-Ferrand. - Quatre

cents personnes environ sur la place

de Jaude à Clermont-Ferrand : c'est

la « première riposte » proclame le

responsable de l'union locale CGT,

qui a appelé à la manifestation le

20 février. La FEN s'y est associée. L'autorisation, le 7 février, par le ministre du travail, M. Michel Dele-

barre, de cinq licenciements d'élus

CGT des usines Ducellier, situées

dans le val d'Allier, dans la région

d'Issoire, à cheval sur les départe-

ments du Puy-de-Dôme et de la

Haute-Loire, a provoqué la colère. Un épisode de plus dans l'histoire

mouvementée des conflits sociaux chez cet équipementier automobile

français, contrôlé par le groupe

« La veille, explique l'un des

licencies, M. Pierre Mercier, nous

la signification du jugement du tri-

bunal administratif de Clermont-Ferrand, établi le 31 janvier, selon

lequel les licenciements discipli-naires étalent refusés. On a voulu

couper nos têtes. Le vrai sens de la décision ministérielle est là et, en

fait, il s'agit de licenciements politi-

que les cinq personnes concernées

actifs du Parti communiste français.

M. Mercier est candidat aux pro-

chaines élections cantonales à

Auzon (Haute-Loire). La CGT et le

PCF donnent à ce dossier une valeur

nationale : « J'étais au vinet-

cinquième congrès avec un de mes camarades licenciés, lorsque nous

avons appris la nouvelle. Selon moi,

la date choisie constitue en soi une

provocation du pouvoir en place. »

sont égaleme

L'accusation s'appuie sur le fait

ent des responsables

avions reçu par lettre recommo

entreprises qui ont le plus fortement

Les résultats de cette étude sont

LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL CHEZ THOMSON

Peu d'effets sur les coûts et sur l'emploi

qu'il faut « stimuler l'offre pour les entreprises par des incitations suffisantes ». Regrettant que le gouver-nement ait » préféré une fois de plus l'attribution d'une subvention à un allègement des charges », le CNPF entend surtout faire remarquer que les solutions étaient les - points sur lesquels les partenaires sociaux avaient mis l'accent lors de la négociation sur la flexibilité ».

Cette référence aux récentes

négociations est également présente dans les communiqués des organisations syndicales, qui toutes voudraient que ces mesures, comme d'autres, sassent l'objet de négociations entre les partenaires sociaux.

« La CGT est mise devant le fait accompli » déclare la première centrale syndicale, pour qui la consultation par le ministre a été « *une paro*die de concertation ». Estimant qu'il s'agit d'introduire « une partie des dispositions contenues dans le projet patronal sur la flexibilité., la CGT considère « ces dispositions comme dangereuses ». Elle appelle ses organisations à intervenir . afin d'empêcher la casse d'emplois à temps plein et leur remplacement par des postes de travail à temps

Le CNPF, pour sa part, « juge Pour Force ouvrière, qui réaf-inadaptées les mesures » et rappelle firme au passage son opposition aux

ont obtenu des contreparties des sa-

lariés : accélération des cadences, di-

minution de certaines primes et de

temps de pause. D'autre part, la ré-

duction du temps de travail n'a, en aucun cas, modifié le niveau de la

productivité des entreprises, n'a en

rien bouleversé leurs perspectives et

leurs stratégies et n'a pas généré

En ce qui concerne l'emploi, la ré-

duction du temps de travail a contri-bué essentiellement à retarder ou à

atténuer les licenciements plutôt

qu'à créer des postes. Cependant, du

point de vue des salariés, elle est perçue de manière assez négative car ils y voient une mesure plutôt

imposée que récliement revendiquée

et ils retiennent surtout les contre-

d'avantages.

**EN HAUTE-LOIRE** 

Le licenciement de cinq élus CGT

des usines Ducellier devient un conflit politique

De notre correspondant

parties : réorganisation, pertes

réduction du temps de travail « dé-samorce les conflits sociaux lors de

plan des négociations la notion de

gains de productivité ». Ainsi, les so-ciétés industrielles de Thomson

grand public qui connaissent des dif-ficultés économiques en ont fait le pivot de leur politique.

L'affaire constitue une sérieuse

pierre d'achoppement avec les socia-

listes locaux. Un tract met en cause

les élus du PS de la région d'Issoire.

La séance du conseil régional en

date du 11 février fut saisie d'une

motion du groupe communiste

demandant l'intervention du pre-

mier ministre pour annuler la déci-

sion. L'opposition s'abstint et les

socialistes votèrent contre, ce qui

provoqua la sortie immédiate de M. André Lajoignie, député de

l'Allier et membre du bureau politi-

lancé : « Droits de l'homme chez Duceiller », relayé quotidiennement

par l'Humanité qui publie les résul-

tats de la campagne de pétition. Les

tions CGT de Renault. M. Alphonse

Véronèse, secrétaire confédéral

chargé du secteur économie sociale,

est venu à Clermont-Ferrand et il

indique : « Nous élaborons au

niveau national un dossier sur les

attaques contre les libertés dans les

entreprises car elles se généralisent.

Nous examinons une riposte appro-

priée. Si le pouvoir croit régler la

crise avec des syndicats dociles, il se

vailleurs et de la population».

la question posée à cette occasion

générale dans ce bassin d'emplois

LUBERT TARRAGO.

particulièrement touché par la crise.

trompe lourdement. .

chaine à une invitation des sec-

cinq militants répondront la semaine

Depuis, un appel national a été

que du PCF.

L'auteur souligne d'ailleurs que la

d'investissements spécifiques.

TUC, · l'institutionnalisation du travail à temps partiel ne constitue pas une réponse véritable aux difficultés que connaissent les chômeurs (...) ». Mésiante, la centrale de M. Bergeron imagine « tous les inconvénients qui s'attachent à un emploi minoré par rapport au contrat de travail à temps normal ».

Egalement prudente, la CFDT estime que « ces mesures doivent être précisées - pour éviter - les utilisations abusives telles que des licenciements suivis d'embauche à temps partiel », ou pour prévoir » le droit prioritaire du passage ultérieur à temps plein ». La CFDT insiste également sur la nécessité d'une négociation, à ce sujet, avec le

Parmi les réactions politiques, le jugement du Parti communiste est le plas catégorique, comme en témoi gnent les articles publiés par l'Humanité les 20 et 21 sévrier - Soyez flexibles, partagez le chô mage - titrait le quotidien commu niste, qui ajoutait . patronat et gou vernement imposent l'emploi précaire . La prime de 6 000 F fait l'objet des critiques les plus vives Elle est qualifiée de « dangereuse » par Martine Bulard, dans un article, qui y voit « un encouragement aux licenciements ».

#### FAITS ET CHIFFRES

#### <u>Affaires</u>

 Libération des prix des cycles et cyclomoteurs en juillet. - Les prix des cycles et cyclomoteurs, des lave-vaisseile, des verres de bouteilles de champagne, des machines pour blanchisseurs et teinturiers ainsi que ceux de la quincaillerie non professionnelle (articles métalliques divers) vont être libérés à la date du l' juillet 1985.

• La FNSEA conteste la représentativité d'organisations minori-taires. – La FNSEA a boycotté, mercredi 20 février, la réunion du CSO (Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et ali-mentaire). Cette réunion était pla-cée sous la présidence de M. Michel Rocard, ministre de l'agriculture. La principale centrale syndicale paysanne entendait ainsi protester contre la présence d'organisations syndicales a minoritaires a. La Confédération nationale des syndiats de travailleurs MODEF et la Fédération française de l'agriculture (FFA) n'ont pas de notoriété nationale, a indiqué un porte-parole de la FNSEA. Un décret publié à la fin de 1984 avait élargi la composition du CSO, et c'était la première réunion du conseil dans sa nouvelle formation.

• Les fermiers et mêtayers en quête d'un statut. - Réunis pour leur trente-septième congrès annuel, à Paris, les 20 et 21 février, les fermiers et métayers (une exploitation agricole sur deux) se sont fixé comme objectif en 1985 : « la reconnaissance d'un statut de l'exploitant et de l'entreprise agricole ». En droit français, l'exploitant agricole ne dis-pose pas de « la réelle mattrise du sol qu'exige une gestion rationnelle et moderne de l'exploitation », souligne la Section nationale des fermiers et métayers (SNFM).

### Social

• M. Krasacki met en accusa-tion le CNPF. – Dans une interview que publie l'hebdomadaire l'Usine nouvelle, dans son numéro du 21 février, M. Krasucki, secrétaire général de la CGT, s'en prend violem-ment au CNPF, qui se croit - dans une position de force pour imposer une régression sociale ». Le patronat ne · pense qu'à imposer un véritable recul de la civilisation », poursuit M. Krasucki qui estime que • le CNPF exerce une autorité comme il n'en a jamais eue et une très forte influenece sur le gouvernement ..

• SNPMI : M. Gérard Devil voit ses pouvoirs limités. -- Le conseil national du SNPMI (Syndicat national du patronat moderne et indépendant) a confié à M. Gérard Delval, patron d'une entreprise de tion du syndicat. Il est chargé d'assainir les finances, qui accusent un déficit cumulé de 6 millions de francs (le licenciement de vingtquatre permanents sur cent dix est prévu), et de mettre en place une nouvelle organisation. M. Gérard Deuil reste président du SNPMI,

Sur place, dans le Val d'Allier, la 365 suppressions d'emplois supplémentaires aux Ateliers fran-çais de l'Ouest. – La CFDT et la CGT ont repoussé le plan social et CGT prépare ce qu'elle appelle « la consultation démocratique des tra-Cette consultation pourrait avoir financier présenté au comité centra lieu le 1 mars. Il est probable que d'entreprise aux Atchiers français de l'Ouest (AFO), leader en France de tourne autour d'un appel à la grève la réparation navale. Le plan social consisterait en 365 suppressions d'emplois qui s'ajonteraient aux 700

## SAINT-GOBAIN

#### 1984 : progrès

1984 a été pour le Groupe Saint-Gobain une année d'efforts et de progrès.

Les ventes ont atteint 60.4 milliards de trancs, en progres à structure comparable, de 6%. Elles se répartissent, pratique-ment comme l'an demier, entre la France (47%) et les autres pays (53 %).

Selon les premières estimations disponibles, le résultat d'exploitation consolidé devrait pratiquement doubler par rapport à l'an passé (2 200 millions de francs environ contre 1 168 millions de francs en 1983).

Le résultat total consolidé du Groupe, après impôts et charges hors exploitation, progresserait aussi très sensiblement (1 100 millions de francs environ contre 724 millions de francs en 1983), moins rapidement toutefois que le résultat d'exploitation du fait du poids particulièrement lourd cette année des charges de restructuration supportées par le Groupe (un militiard de francs environ contre 612 millions de francs l'an passé). Ces charges traduisent l'effort exceptionnel consenti cette année par Saint-Gobain pour renforcer la compétitivité de ses filiales.

Le résultat net du Groupe, après déduction de la part des intérêts minoritaires, devrait être de l'ordre de 500 millions de francs, contre 405 millions de francs en 1983, ce qui permettra d'atteindre, comme l'an passé, le platond prévu pour la rémunération des titres participatifs émis, en francs français, en 1983 et 1984.

Ces résultats sont toutefois contrastés selon les zones géographiques et selon les métiers. Très satisfaisants en la métiers. ants sur le continent américain, ils le sont moins en Europe, notamment en France et en Allemagne où l'activité se solde par des pertes.

Les investissements industrieis du Groupe en 1984 se sont élevés à environ 3 900 millions de francs, en progression de 40 % par rapport à ceux de 1983 (2 833 millions de francs), cette forte croissance traduisant elle aussi l'effort important consenti au cours de l'exercice par le Groupe pour adapter ses structures de production aux évolutions de son environnement et de ses marchés. A ce niveau élevé d'investissements correspond toutefois un montant d'autofinancement pratiquement équivalent, puisque celui-ci devrait atteindre quelque 3 950 millions de francs (contre 3 228 millions de francs en 1983).

Ces résultats prennent en compte les pertes 1984 de SGE-SB con- du Groupe.

formément aux méthodes comptables internationales appliquées par le Groupe Saint-Gobain.

Selon ces méthodes, on distingue dans les pertes de SGE-SB (1 100 millions de francs), deux parts : «l'une de 780 millions de francs correspond aux pertes qui auraient été comptabilisées au 31 décembre 1983 si les comptes de la SGE-SB avaient alors été établis sur les bases comptables appliquées par Saint-Gobain. Ces pertes, prises en compte à concurrence de 25% (pourcentage de détention de Saint-Gobain à fin 1983), viennent augmenter la survaleur (goodwill) incluse dans le bilan d'entrée consolidé du Groupe Saint-Gobain au 1er janvier 1984, et celle-ci sera amortie en 25 ans comme il est de règle en pareil cas.

 l'autre de 320 millions de francs correspond aux pertes constatées en 1984. Elies seront consolidées dans les comptes du Groupe par mise en équivalence. conformément aux rècles apoliquées pour les sociétés détenues à plus de 20 % mais à moins de 50%. Comme le Groupe détenait, au 31 décembre 1984, 25 % du capital de SGE-SB, ce sont donc 80 millions de francs de pertes qui ont été imputés à ce titre dans les résultats consolidés

#### SGE-SB

Société Générale d'Entreprises - Sainrapt et Brice

#### 1984: assainissement

(TTC) de la Société Générale d'Entreprises - Sainrapt et Brice (SGE-SB) en 1984 est de 14,5 milliards de francs contre 15,9 milliards en 1983.

Le carnét de commandes à fin décembre 1984 (TTC) est de 13,5 milliards de francs contre 13,8 milliards à fin décembre 1983.

Les comptes consolidés qui seront définitivement arrêtés prochainement feront apparaître une perte nette de 1 100 millions de trancs environ. La perte de la société mère sera du même

ordre. Ces pertes s'expliquent par la prise en compte :

de fortes pertes sur des af-faires anciennes engagées avant le 1er janvier 1984, date de l'entrée de Saint-Gobain dans le capital de SGE-SB. Celles-ci sont concentrées sur un petit nombre de chantiers en Algérie et au Moyen-Orient et affectent moins de 15% du chiffre d'atfaires global du Groupe. Il faut noter par ailleurs que deux des

Le chiffre d'affaires consolidé entreprises les plus importantes semestre une série de mesures du Groupe SGE-SB (SGE-C et SGE TPI) ont enregistré des résultats pratiquement équilibrés en 1984

 du changement de méthodes comptables nécessaire pour harmoniser les comptes de la SGE-SB avec les principes comptables internationaux appliqués par le Groupe Saint-Gobain. Ceux-ci ont entraîné notamment la constitution d'importantes provisions pour pertes prévisibles à terminaison des chantiers en COURS.

 de l'incidence des frais correspondants aux opérations de restructuration du Groupe SGE-SB décidées et entreprises en 1984. Il s'agit notamment des frais entraînés par la réorganisation de l'ensemble des filiales et de ceux consécutifs à la diminution des effectifs (4 230 personnes dont 3 000 en France). Afin de rétablir une structure de bilan compatible avec une activité normale de l'ensemble SGE-SB, Saint-Gobain, qui en est aujourd'hui le principal actionnaire,

proposera au cours du premier

financières permettant de reconstituer les fonds propres de SGE-SB à un niveau suffisant. Ce plan comportera no-tamment l'apport de titres de sociétés du secteur "Entreorises" du Groupe Saint-Gobain dont l'activité se rapproche de celle de SGE-SB et l'incorporation au capital de créances existantes. En même temps, SGE-SB poursuivra activement la mise en ceuvre du plan de restructuration qui a été adopté.

Le bon déroulement des grands chantiers actuellement en cours (notamment les métros du Caire, de Lyon et de Marseille, le port de Damiette en Egypte, des logements à Singapour, plusieurs hôpitaux en Algérie et en Egypte, la route de Boni Gao au Mali...) le carnet de commandes déjà acquis, les références et la technicité dont dispose la SGE-SB. la présence de ses équipes dans le monde entier, permet-tent de penser que, bénéficiant d'une situation assainie, elle présentera dès 1985, des comptes nettement redressés.

Le conseil d'administration qui s'est réuni le 7 février 1985 a corrêté les comptes de l'exercice clos le 28 décembre 1984.

Les reverais distribuables permettent de proposer à l'assemblée générale des actionnaires qui sera réunie sur première convocation le 15 avril 1985 de fixer le dividende de l'exercice 1984 à 28,00 F par action, assorti d'un crédit d'impôt de 1,87 F.

Le coupon nº 28 serait détaché le 26 coril 1985 et la mise en paiement du dividende interviendrait le 29 avril 1985.

<u>Société d'investissement à capital variable.</u>



#### CRÉATEURS D'ENTREPRISES

**VOTRE SIÈGE SOCIAL A PARIS A PARTIR DE 180 F HT PAR MOIS** Réception et réexpédition du courrier Permanence téléphonique/permanence télex Rédaction d'actes et constitution de sociétés.

GEICA/296-41-12/56 bis, rue du Louvre, 75002 Paris

EXPOSITION LE CHAMAN-ARTISTE

L'art contemporain des Indiens Huicholes du Mexique 14 février - 3 avril CENTRE CULTUREL DU MEXIQUE = 28, bd Raspail (7º), entrée libre =

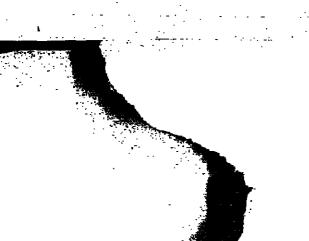

1 X 1 X 23 X - X REPRODUCTION NOT

DETAILS OF THE PARTY OF THE PAR MAK EVICULE

A Bridge of the

Andreas Andreas

erillons MATTERS

eprietes

\*\*\*

### SIEMENS

Information destinée aux actionnaires de Siemens

# Forte progression des affaires à l'échelle mondiale

Hausse de 43% des investissements - rapport bénéfice net/C.A.: 24%.

Durant le premier trimestre de l'exercice en cours, c'est-à-dire du 1er octobre au 31 décembre 1984, la progression des commandes enregistrées et du chiffre d'affaires a été nettement plus rapide à l'étranger qu'en Alle-

magne fédérale. Les effectifs ont à nouveau pu être légèrement renforcés. Siemens a accéléré le rythme de ses investissements et amélioré le rapport bénéfice net/C.A.

#### Commandes enregistrées

Au cours du premier trimestre, les commandes enregistrées ont progressé de 5% pour se chiffrer à 40,5 milliards de francs. L'accroissement atteint même 14% si l'on omet l'activité Centrales électriques. Les divisions Communication et Informatique, Energie électrique et Automatisation, Composants ainsi que Technique médicale ont obtenu des taux de croissance à deux chiffres. Le recul des commandes de centrales s'est essentiellement fait sentir en Allemagne fédérale où, avec 18,9 milliards de francs, le montant total des commandes nouvelles est de 7% inférieur au chiffre enregistré l'an dernier à pareille époque;

si l'on ne tient pas compte du secteur Centrales l'augmentation a été de 4%. Siemens a obtenu dans les pays tiers un montant de 21,6 milliards de francs de commandes nouvelles, soit 20% de plus

| En miliards de francs     | du 1.10.83<br>au 31.12.83 | ctu 1.10.84<br>au 31.12.84 | Variation |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|
| Commandes<br>earegistrées | 38,4                      | 40,5                       | + 5%      |
| Marché allemand           | 20,4                      | 18,9                       | - 7%      |
| Marché étranger           | 18,0                      | 21,6                       | +20%      |

#### Chiffre d'affaires

Avec 30,5 milliards de francs pour le premier trimestre, le chiffre d'affaires mondial a marqué une progression de 4%, voire de 7% si l'on exclut l'activité Centrales. Les facturations en R.F.A. se sont élevées à 14,2 milliards de francs, atteignant presque les 14,6 milliards enregistrés l'an demier à la même date, alors que l'arrêt imminent de la prime à l'investissement avait provoqué un boom des affaires de 17%. Les ventes à l'étranger ont fait un bond de 9% pour s'établir à 16,3 milliards de

Siemens envisage pour l'ensemble de l'exercice en cours une plus forte croissance du C.A.

| En militards de francs | du 1,10.83<br>au 31.12.83 | du 1.10.84<br>au 31.12.84 | Variation |  |  |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|--|--|
| Chiffre d'affaires     | 29,4                      | 30,5                      | + 4%      |  |  |
| Marché allemend        | 14,6                      | 14,2                      | - 2%      |  |  |
| Marché étranger        | 14,8                      | 16,3                      | + 9%      |  |  |

### en carnet

mandes s'est encore accru de 6% au premier trimestre; les stocks, en hausse de 9%, s'élèvent à 66,0 milliards de francs.

| En militards de francs | 30.9.84 | 31.12.84 | Variation |  |
|------------------------|---------|----------|-----------|--|
| Commandes en carnet    | 181,1   | 191,3    | + 6%      |  |
| Stocks                 | 60,8    | 66,0     | + 9%      |  |

#### Personnel

Dans ses effectifs, Siemens englobe pour la première fois 9000 salaries dont le temps de travail hebdomadaire ne depasse pas 20 heures. Durant le premier trimestre de l'exercice, l'embauche de 3000 personnes a permis de porter l'effectif global à 331000. En R.F.A. il faut noter le départ normal de 1500 stagiaires; en termes comparables, le nombre des salariés a augmenté de 1% tant en Allemagne fédérale que dans les pays tiers. Avec 330 000, le nombre moyen des salariés a été de 3 % supérieur à celui du premier trimestre de l'exercice precédent; les trais de personnel, en hausse de 8%, ont atteint 14,1 milliards, marquant un accroissement plus fort à l'étranger qu'en R.F.A., par suite d'incidences monétaires.

|                       | 30.9.84 | 31.12.84 | Variation |
|-----------------------|---------|----------|-----------|
| Personnel en milliers | 328     | 331      | + 1%      |
| Alternagne            | 224     | 225      | + 1%")    |
| Etranger              | 104     | 106      | + 1%      |

+ 3%\_

+43%

+23%

330

1,7

740

2,4

\*) Pourcertage exprimé en termes comparables, à cause du départ normal des stagiaires.

du 1.10.83 du 1.10.84

1,2

600

2,0

#### Investissements Bénéfice net

de l'avenir

investissements

Recherche et

Formation et

recyclage

développement

Dépenses en prévision

Durant les trois premiers mois de l'exercice en cours, les investissements de Siemens, soit 1,7 milliard de francs, ont dépassé de 43% ceux de la même periode, l'an dernier; et l'on prévoit pour l'ensemble de l'exercice une croissance des sommes investies de près de 50% par rapport à l'exercice précèdent.

Avec un bénéfice net de 740 millions de francs. Siemens a obtenu au premier trimestre un rapport benefice net/C. A. de 2,4%, contre 2,3% pour l'ensemble de l'exercice écoulé.

Les valeurs sont convertes en fonction du cours moyen coté à la B

83 84

82|83

84 85

| Sourse de Franctort le 31.12.84: 100FF = 32,670 DM. |  |
|-----------------------------------------------------|--|

9 milliards de DM pour l'avenir

en milliards de DM Au cours de l'exercice considéré, Siemens consacrera aux investissements dans les immobilisations corporelles telles que matériels de fabrication de produits nouveaux, systèmes d'automatisation et centres de calcul, dans la recherche et le développement ainsi que dans la formation et le recyclage de son personnel, une somme de près de 9 milliards de DM. Ce montant excède de 50% celui d'il y a deux ans à peine. C'est par ces investissements accrus, destinés à préserver l'avenir, que la société entend renforcer encore sa compétitivité sur les marches mondiaux et assurer parallèlement croissance et emploi.

en millers

Frais de personne

en milliards de trancs

en milliards de trancs

en millions de francs

en % du C.A.

## Siemens AG

En France: Siemens Société Anonyme

### **D** INTERBAIL

Croissance du chiffre d'affaires et des résultats Distribution d'un dividende actions

Le conseil de surveillance s'est réuni le 13 février 1985 sous la présidence de M. Jean Martineau. Il a entendu le rapport présenté par M. Jean-Baptiste Pas-cal, président du directoire. L'exercice est caractérisé par une forte croissance des engagements puisque la production atteint F 583 896 925 HT contre F 321 271 560 HT en 1983, soit + 81,38 %. Dans ce total, les investisseits patrimoniaux destinés à la loca-

simple représentent

248 172 000 en 1983. Le total des engagements bruts est de 3 267 000 000 an 31 décembre 1984 (patrimoine: 712 669 000, crédit-bail 2 554 331 000).

F 184 000 000 HT contre 73 100 000 en

1983 et ceux relevant du crédit-bail im-mobilier F 399 986 000 HT contre

Simultanément à ce développement important des engagements nouveaux, les décaissements effectifs de la société ment contractées ont connu un rythme

soutenu (F 550 000 000 contre F 178 000 000 en 1983). L'emprant à warrants émis en mai dernier a contribué pour sa part à la couverture de ces investissements.

Le résultat courant de l'exercice est passé de F 126 761 498,90 à F 151 592 129,32, soit une progression de 19.50 %. Le directoire a proposé au conseil de surveillance de doter F 22 815 895,59 d'amortissements exceptionnels des frais d'établissement

Il sera proposé à l'assemblée un cou-pon de 34,25 F contre 32 F l'an dernier. oit une progression d'un peu plus de 7%. La possibilité de percevoir le dividende sous forme d'actions, dans des conditions à déterminer par l'assemblée générale convoquée pour le 29 mars prochain, demeure ouverte. Si l'assemble constelle l'anneques le chair, des actions des conditions de constelle l'anneques le chair des actions. générale l'approuve, le choix des action-naires devra s'exercer avant le 17 juin prochain, date qui sera également celle de la mise en paiement du conpou



ensemble des magasins a réalisé en 1984 un L'chittre d'attaires de 3 Milliards de Francs, en progression de 20,7 % par rapport à l'exercice précédent

Le chiffre d'affaires TTC consolidé provisoire de l'exercice 1984 pour le Groupe s'élève à 3 Milliards 320 Millions contre 2 Milliards 875 Millions l'année précèdente, ce qui représente une progression de 15,5 %. Les prévisions du Groupe pour 1985 s'élèvent à 3 Milliards 900 Millions TTC, en progression de 17,5 % sur 1984.

Le programme d'expansion de l'année prévoit à ce jour 7 ouvertures de nouveaux magasins. Le nombre total de magasins du Groupe sera ainst porté à 75 unités auxquelles s'ajoutent les 3 négoces de matériaux du Nord, de l'Est et de la région lyonnaise. Le développement de CASTORAMA a permis de créer, en 1984, 300 emplois nouveaux, ce qui porte le nombre total de salariés à près de 4600 personnes.

DUBOIS INVESTISSEMENTS. Holding de Custominu, est cothe  $\dot{a}$  la Bourse de Lifk

#### SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION GÉNÉRALE ET DE PRODUITS MANUFACTURÉS S.C.G.P.M.

au capital de 10 800 600 francs porté à 11 880 060 francs Siège social à PARIS-10', 13, rue Yves-Toudic R.C. PARIS 58 B 1495

AVIS

L'assemblée générale Extraordinaire, éunie le 28 décembre 1984, a décidé une augmentation de 10 % du capital de SCGPM qui est donc passé de 10 800 000 francs à 11 380 000 francs par incorporation de réserves et distribution d'actions gratuites.

Il s'agit de la première distribution gratuite depuis que la SCGPM a été ad-mise au second marché boursier le

12 juillet 1983. Cette distribution prensur la base d'une action nouvelle, jouis-sance au l'a janvier 1984, pour dix ac-tions anciennes, soit une création de 10 800 actions nouvelles.

Le capital social fixé à 11 880 000 F se trouve désormais divisé en 118 800 actions de 100 francs chacune.



#### SOCIÉTÉ NATIONALE D'INVESTISSEMENT



Le conseil d'administration de la Société nationale d'investissement SICAV, réaux le 18 février 1985 sous la prési-dence de M. Henri Parent, a définitive-ment arrêté les comptes de l'exercice

Le nombre de titres en circulation au

28 décembre s'élevait à 1.435.726 contre 1.607.334 au 30 décembre 1983. Le montant de l'actif net en fin d'exercice s'établissait à 1.358.092.213.66 F contre 1.617.249.345,03 F un an auparavant et la valeur liquidative par titre

ressortait à 945,93 F contre 1,006,17 F. Compte teau d'un dividende de 42,00 F mis en paiement le 11 avril 1984, l'actif net par titre s'est effrité de 1,8 %.

Le résultat net d'exploitation de Le résultat net d'exploitation de 97.248.606.67 F permettra au conseil de proposer à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le jeudi 4 avril 1985 à 15 heures, 61, rue de la Victoire, 75009 PARIS, la distribution d'un dividende de 46,80 F en hansse de 9,5 % par rapport à l'année précédente, auquel s'ajoutera un avoir fiscal de 3,85 F.

## Le Monde

### PUBLICITÉ FINANCIÈRE

Renseignements:

246-72-23, poste 2412

-Carnet des Entreprises 👡 MÉDIA SYSTEM

M. SERGE PEREZ

est nommé directeur général de Média System SA. Média System, filiale de Publicis Conseil, est la première agence française de communication sociale d'entreprise. M. Serge Perez, trente ans, Sup de Co Dijon, DEA marketing, est entre à l'agence en 1980.

Pour tous renseignements sur le carnet, téléphoner au 770-85-33.

20 février

(cAC) supersta guit de Paris a. L THE STREET STREET STREET in the second section of the section of the second section of the section of the second section of the secti Carlotte of the environment No veille ill established to the esta de la temper Special a cole 26 is savoir que

(4C == cepens ser nom ou marions Mar nadi de près de part niveau ه له و بنين elette forme des la Cest la est fa The pas is the pas i gan en an il sen mes de plu

gari alianaka d Service of en pla Bettern wild du b A Care Care par et en cette i gangen effet de rel garageration Dun m en ander en dest m men en pride sur le sur partire a monte dam State of the control of

de a des

Lordres : Lordres : iga e inc... a valu 🕏 zi et le rapoléon LA VIE BIN MINES. - Certe

ger derrittung de min

pfier in . B urse de Pare am mitte to trome car &

della Della solen qua tel Les Minaria Trecisto, A State of American malant in eile fie ment applicant place en te andre Till Base & azzona ser 🗻 p<del>remière</del> dute sur liver to la éga Tamas la liter to la 9 COM LE LIGHTLY PROBLEM ! uburanaus Detenue à 📆 🕏 ilianas aspillo as Montist ampute berru, bette soere

ROICES OUDTIDIENS . . 105.6 . 112,8 DES AGENTS DE CHAN 2015 1: 3: 3c 1991 2015 WOUMARCHE MONET 

Source 201 1 gas i draminame concerne Tra er courcemages, dee # ice ca ....... E VALEURS COM Present

INCIERS DES SOCIE

DINTERBAR The state of your and an inches The state of the s 

\$4.000 ---- s

sr .

54.5

7

Section 1 33-12

7. 

。 デージを発する。 アージンは1800

- 50 Per Proj

'- i detig

. ----2

فقائلة ورثاني ال

V 25

1.5

11.06 (4.25)

\* : . <del>\* \*</del>

**動物の**で とし、 a - 4771 の Telling DE CONSTRUCTION GÉNÉRAL MANUFACTURES S.CO. The second control of the second control of

🚊 👟 دو چې چې

547 L. 1

989 AF

\$15 M. 2 -- 3

epec segment St. 6 To the contract of

\*\*

13 (a) - 12 (b) 12 (c) 

THE NATIONALE D'HVESTE 

Le Monde CITÉ FINANCE Remark Twale ! 46-72-23. pole 2412

The second secon

Current ses Emproor sesum . MEDIA SYSTEM M. SETTLE PLACE MARTINE PERSON STATES OF THE S

SAPONE E ASSESSED DE LA COMPANSION DE LA

MARCHÉS FINANCIERS

#### **PARIS**

20 février

#### Le « CAC » superstar

La Bourse de Paris a, mercredi 20 février, continué de monter. Mieux: elle a accentué son avance et, à la clòture, l'indicateur instantané enregistrait une hausse de 0,6 % environ.

Déjà au sommet la veille (201,5).
l'indice CAC, c'est-à-dire le thermomè-tre officiel mesurant la température à la corbeille, a passé la cote 202. Mais cela, on ne devait le savoir que dans la soirée. Le «CAC» n'a cependant pas été seul à voir son nom au haut de l'affiche. L'action Avions Marcel Dassault l'y avait, en quelque sorte, précédé en montant de près de 10 % à l 100 F, son plus haut mèsau de toujours. Première cotée à la corbeille, elle a peut-être donné des idées aux autres. Dans les travées, l'on reparlait autres. Dans les travées, l'on reparlait d'achats étrangers. C'est l'argument employé par les fondés de pouvoir, qui rejusent de parler pour ne pas trahir le secret professionnel, ou qui ne savent pas quoi dire. En fait, il semblerait bien que des organismes de placement collectif aient procédé à des achats. Quelques-uns l'assuraient à l'ombre des échafaudages mis en place pour effectuer les travaux de restauration de la face intérieure nord du bâtiment central en plieux état.

central en piteux état. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle hausse aura pour effet de relever les cours de compensation. D'un mois sur l'autre, les valeurs ont déjà monté de

L'attention s'est portée sur L'Oréal, Béghin, Radiotechnique, Esso, CFP, Lafarge, Peugeot, Bic, Printemps, Roussel-Uclaf.

La devise-titre a monté dans le sil-lage du dollar et s'est échangée entre 10.86 F et 10.93 F (contre 10.80 F-10,86 F).

Statu quo sur l'or à Londres : 302,85 dollars l'once contre 302,60 dollars. A Paris, le lingot a valu 98 400 F (+300 F), et le napoléon 575 F (-2F).

### **NEW-YORK**

### Reprise légère

Pas très en forme ces derniers temps, Wall Street s'est, mercredi, un peu remis en jambe. Pas immédiatement. Il failut pambe. Pas inmediatement. Il faitui attendre deux heures avant de voir le marché reprendre sa progression. Peu avant la ciôture, celui-ci avait rattrapé son retard initial et, an coup de cloche final, il enregistrait une modeste avance avec l'indice des industrielles à 1 283,12 (+ 2,54 points). Le bilan de la journée a été à la hauteur de ce résultat. Sur 1 999 valeurs traitées. 812 ont monté, 759 ont fléchi et 428 n'ont

pas varié.

Autour du Big Board, le sentiment était à l'optimisme. Très attendues, les déclarations faites devant le Sénat par M. Paul Volcker, président de la Résorve fédérale, sur la politique monétaire de la Banque centrale ont un peu déçu. Mais comme il en ressortait que, malgré un certain flon sur le niveau des taux d'intérêt, le Fed n'envisageait pas de resserrer les conditions de crédit, les opérateurs n'ont pas trop mal réagi. Autres facteurs positifs: l'annonce d'une angmentation de 0,5 % des revenus personnels en janvier, mais aussi la prévi-

Très faible la veille, l'activité s'est accé-lérée et 118,21 millions de titres ont changé de mains, contre 90,40 millions précédem-

personnels en janvier, mais aussi la prévi-sion faite par IBM sur l'accroissement de

| ·                    |                     |                     |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| VALEURS              | Cours du<br>19 Her. | Court des<br>20 My. |
| Alcoe                | 38 1/8              | 37 7/8              |
| AT.I.                | 21 1/2              | 21 1/2              |
| Bosing               | 84 174              | 84 1/4              |
| Chase Manhattan Bank | 53 5/8              | 53 1/4              |
| Du Pont de Nersous   | 53 5)a              | 53 3/8              |
| Eastmen Kodak        | 68 3/4              | 69                  |
| Boxon                | 47 174              | 46 3/8              |
| Ford                 | 45 174              | 44 3/4              |
| Ford                 | 1 23 1/3 I          | 63 1/2              |
| General Foods        | 63 1/2              | 58 3/4              |
| General Motors       | 78 5/8              | 78 5/8              |
| Goodyear             | 28 3/8              | 28 5/8              |
| LB.M.                | 131 7/8             | 133 3/4             |
| 177                  | (31/0)              | 133 3/7             |
| 17.7                 | 33<br>277/8         | 32 3/4<br>27        |
| Mabil Of             | 2/ /(8              | 2/                  |
| Pizer                | 4D 1/8              | 39 1/4              |
| Schlamberger         | 42 1/4              | 41 3/8              |
| Terraco              | 35 5/8              | 35 3/4              |
| UAL ma               |                     | 46 1/4              |
| Union Carticle       | 39 5/8              | 39 1/2              |
| U.S. Steet           | 27 7/B              | 28                  |
| Westinghouse         | 31 3/8 (            | 31 3/8              |
| Xarox Corp.          | 45 1/2              | 45 1/2              |

#### LA VIE DES SOCIÉTÉS

ďor.

ECHO BAY MINES. - Cette société canadienne d'exploitation de mines d'or sera introduite, le 10 avril 1985, sur le marché officiel de la Bourse de Paris par un consortium bancaire animé par la Banque Louis-Dreyfus. Déjà cotée sur les places canadiennes (Montréal, Toronto, Alberta) et aux Etats-Unis (à l'American Stock Exchange de New-York, où elle figure à la quatrième ou cinquième place en termes de volume d'affaires traité), Echo Bay, qui prendra ainsi pied pour la première fois sur une Bounze européenne, a également d'autres projets de cotation, y compris sur des places asiatiques, précisent les dirigeants de la banque. Détenue à 7 % environ par la Caisse des dépôts de Montréal, principal actionnaire comm, cette société vient

INDICES QUOTIDIENS 

de racheter, le 11 janvier 1985, à la société Louisiana Land and Exploration la totalité des actions de la firme américaine Copper Range pour la somme de 55 millions de dollars

Cette introduction d'une mine d'or à la Bourse de Paris peut paraître malveaue, alors que les valeurs aurifères out chuté de 25 % à 30 % en 1984 sur l'ensemble des places boursières dans le sillage d'un métal fin très déprimé, mais Echo Bay a évolué à contre-courant en gagnant près de 27 % l'amée dernière à la Bourse de Toronto. L'indice des mines d'or de la Bourse de Toronto a d'ailleurs progressé de 6,3 % en janvier 1985, Echo Bay s'adjugeant, pour sa part, une hausse de 4,3 % (le cours est passé de 11 5/8 à 12 1/8 dollars canadiens), souligne la Banque Louis-Dreyfus dans sa dernière revue mensuelle des mines

Le demande soutenue de mines d'or canadiennes émanant surtout des investissours institutionnels nord-américains semble s'expliquer par l'arbitrage qu'ils font actuellement entre les titres de métaux non ferreux et les valeurs aurifères, indique la banque, ses dirigeants évaluant à quelque 2 milliards de dollars le montant des place-

| ROO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K5                                                                                                                                       | EL             | JE PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KI                                                                                                                                                                  | <u>5</u>                                                                                                                     | Comptant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 20 FEVRIER                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %<br>da pora.                                                                                                                            | % de<br>COupon | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cours<br>prác.                                                                                                                                                      | Design<br>coers                                                                                                              | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>prác.                                                                                                                                       | Dertier<br>cours                                                                                                                                                    | VALEURS                                                                                                                                                                                               | Cause<br>préc.                                                                                                                                  | Demier<br>cours                                                                                                                          | VALEURS                                                                                                                                                                                                 | Cours<br>pric.                                                                                                                  | Densier<br>cours                                 |
| 3 % smort. 45-54 5 % 3 % smort. 45-54 Emp. 7 % 1973 Emp. 8,80 % 77 / 7 % 1973 8,80 % 78/85 8,80 % 78/85 10,80 % 78/94 13,25 % 80/90 13,25 % 80/90 13,25 % 80/90 13,25 % 80/90 13,25 % 80/90 13,25 % 80/90 13,25 % 80/90 13,25 % 80/90 13,25 % 80/90 13,25 % 80/90 13,25 % 80/90 13,25 % 80/90 14,5 % 81/97 16,20 % 82/90 16 % juin 82 CMS Panthas CMS Share | 27 05<br>71<br>7885<br>175 40<br>96 90<br>97 35<br>98 20<br>106 20<br>108 55<br>117 20<br>117 20<br>143 50<br>140 50<br>102 75<br>102 75 | Dembe          | Epargne de France Escaci-Muse | 310<br>516<br>38 90<br>580<br>1800<br>106<br>147 50<br>114<br>430<br>932<br>271<br>1851<br>284<br>239<br>1250<br>59 50<br>1150<br>224<br>1105<br>678<br>2950<br>612 | S84<br>1606<br>106<br>146<br>145<br>145<br>980<br>329<br>282<br>231<br>1251<br>1170<br>220<br>1170<br>220<br>743<br>d<br>601 | Senula Meubeugn S.E.P., 849 S.E.P., 840 Serv. Equip. Véh. Scit. Sc | 320<br>188<br>33<br>44<br>362<br>157<br>258<br>125<br>578<br>489<br>230<br>587<br>587<br>305<br>140<br>386<br>140<br>401<br>1250<br>402<br>385<br>33 | 332 90<br>188<br>33<br>46<br>380<br>545<br>167<br>245 50<br>125<br>578<br>495<br>220<br>588<br>92 10<br>910<br>100 60d<br>650<br>140<br>195<br>401 10<br>1250<br>94 | SECOND  A.G.PR.D. Catherion C.D.A.E. C. Equip. Bect. Date Desphin G.T.A. Filipsochi Gay Degrana Meria immobiler Mittaliury. Minitra M.M.S. Om. Gest. Fin. Putri Bateta Perona Sc.G.P.M. Solibus Sonec | 1821<br>349 50<br>751<br>302<br>280<br>2000<br>580<br>2010<br>2000<br>580<br>221 20<br>240 50<br>335<br>725<br>1820<br>318<br>324<br>202<br>780 | 1845<br>348<br>760<br>287<br>285<br>2006<br>560<br>742<br>338<br>224 90<br>400<br>280 50<br>339<br>740<br>1620<br>315<br>330<br>210 90 d | Abort Borte Collisione du Pie Collisione du Pie Collisione Collisione Coparix F. B. M. E. B. La Muris Mic Profile Yobes Est Protection Rippin Revento M.V. S.P.R. There at Multique Total C.F.R. Ulinex | 221<br>235<br>76<br>10<br>28<br>110 50<br>500<br>10<br>60<br>155<br>1 52<br>122 10<br>70<br>174<br>91<br>174<br>91<br>43<br>335 | 500<br>3 500<br>3 500<br>3 500<br>3 500<br>3 500 |
| VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                | أكسية تعين أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1421                                                                                                                                                                | 1426                                                                                                                         | معتمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 210                                                                                                                                                  | i ' '                                                                                                                                                               | [                                                                                                                                                                                                     | Épitales                                                                                                                                        | Rechet                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         | Emission                                                                                                                        | Rachar                                           |

The second control of the second control of

|          | EDF. 7,8 % 61                      | 11702           |                | Foncing                              | 284             | 282                                             | Solagi , ,                          | 906 j            | 910            | Om Gest Fin                             | 290 50               |                        | Pronuptio                                | 122 10                  |                     |
|----------|------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| ar<br>S. | EDF. 14.5 % 80-92                  | 143 50          |                | Forges Stanbourg                     | 239<br>1250     | 231<br>1251                                     | Souther Autog                       | 135 20<br>685    |                | In the passes at 1 and 4                | 335                  | 339                    | Ripolin                                  |                         |                     |
| ot i     | Co. France 3 %                     | 140 50          |                | Fougradie                            | 59 90           | 1 1201                                          | Sacrition                           | 140              | 1 650<br>140   | Petrofigez                              | 725                  | 740                    | Rorento N.V.                             | 124 10                  |                     |
| •        | CNB Bques jame. 82 .               | 102 55          | 1 675          | France LARD                          | 195             | 190                                             | SP1                                 | 386              | 384 50         | Pochet                                  | 1520<br>318          | 1520<br>315            | Sabi. Moniton Corv<br>S.P.R.             | 70                      | •••••               |
| a        | CNB Paches                         | 102 70          | 1 675          | France (La)                          | 1150            | 1170                                            | Siphe Bettigmattes                  | 190              | 195            | SCGPM                                   | 374                  | 330                    | There of Multipuse                       | 174<br>91               | <b>9</b> 2          |
|          | CNE Shez                           | 102 75          |                | Frankei                              | 224<br>1105     | 220<br>1129                                     | State                               | 401<br>1250      | 401 10<br>1250 | Solibus                                 | 202                  | 210 80 d               |                                          | 43                      | <del>**</del>       |
| i        | CHI.janv. 82                       | 10255           | 1 676          | From Paul Remard                     | 678             |                                                 | Taittinger                          | 1250<br>492      | 1250<br>512    | Sovec                                   | 780                  | 790                    | Ulinex                                   | 335                     | / '                 |
| 5        | l                                  |                 |                | GAN                                  | 2850            | 2/36                                            | Tour Effet                          | 385              | 380            |                                         | ,                    | ,                      | 1 to  | /                       | ••••                |
| -        | VALEURS                            | Cours           | Demier         | Gaurmont                             | 612             | 601                                             | JUliner S.M.D                       | 53               | - F            | <del></del>                             | 2-1-2-               |                        | <del></del>                              | A 1.3.4                 |                     |
| 20,      | VALEUNO                            | préc.           | COURS          | Gezet Enge                           | 1421            | 1425                                            | Ugico                               | 319              |                | VALEURS                                 | Emeral .             | Rechet                 | VALEURS                                  | Envision<br>Frank Incl. | Rechec              |
| ie       | <b></b>                            |                 |                | Genty S.A                            | 435<br>54 30    | 440<br>58 20                                    | Upine Guergnon<br>Unibail           | 43.70<br>739     | 43.96<br>745   | <del></del>                             | ,                    |                        | <del></del>                              | Pres,                   |                     |
|          | Actions au                         | onni            | otant          | Gerland (Ly)                         | 54.37<br>580    | 7 58 20 1<br>590                                | United                              | 131              | 745<br>134     | i                                       | •                    | V                      | 20/2                                     |                         | ,                   |
| le       |                                    |                 | /UL            | Géveloz ,                            | 300             | 305                                             | MAP                                 | 3313             | 3250           | I                                       | 9                    | IUM v                  | 2012                                     |                         | ļ                   |
| ,<br>1   | Aciest Pergect                     |                 | 122 20d        | IGr. Fit. Coestr                     | 281             | 283                                             | Union Brasseries                    | 67               | 70             | Actions France                          | 265 79               | 272 23                 | Japanie                                  | Í 122 21                | 116 67              |
| æ        | A.G.F. (St Cent.)                  | 1428            | 1485           | Gds Moul. Cosbell<br>Gds Moul. Paris | 100<br>390      | 95 6<br>400                                     | Union Habit                         | 374              | 360            | Actions Investige                       | 29127                | 278 08                 | affile of tame                           | 122088 11               |                     |
| is<br>i  | ASP.Ve                             | B460            | 8350           | Gas Moul, Paris                      | 390<br>1530     | 1530                                            | Un. inna. France<br>Un. ind. Crédit | 390<br>401       | 354 80<br>401  | Action places                           | 418.50               | 389 52                 | Laffitto-Expression                      | 700 30                  | 668 54              |
|          | Agr. Inc. Medag                    | 75              | 75             | G. Tratesto, Incl                    | 184             | 180 20                                          | Uniner                              | \$75             | 707            | Additional                              | 43034                | 410 83                 | Latina França                            | 20083                   | 220 34              |
| ٠ ا      | Amrep                              | 63<br>362 90    | 83<br>348 40   | Heathingon                           | 280             | 242 10                                          | UTA                                 | 805              | 601            | [A.S.F. 5000                            | 2075                 |                        |                                          | 23081                   | 220 34              |
| - 1      | André Houdiens<br>Applic. Hydraul  | 362.90          |                | Hydro-Energie                        | 319 10          | 331 90                                          | Vicat                               | 311              | 309            | Aglies                                  | 45574                | 43507                  | Laffitto-Oblig                           | 150 23                  | 143 42              |
| 5        | Azbei                              | 5790            |                | Hydroc. St-Denir<br>Immisdo S.A      | 43<br>301 60    | 44.60                                           | ¥rax                                | 99               | 95<br>340      | ASF, interfereds                        | 30,22<br>229,00      | 364 89<br>219 38       | Laffitte-Flood                           | 111692 38<br>202 31     | 111590 80<br>193 14 |
| É        | Artois                             | 948             | 965            | Immedo S.A                           | 235             | 313 70                                          | Waterman S.A                        | 340<br>155 SD    | 340            | ALTO                                    | 120 22               |                        | Latter-Tokyo                             | \$030 C7                | 983.36              |
| <u> </u> | AL Ch. Luke                        | 9 20            |                | henobal                              | 379             | 380                                             | Brass Coast-Alc                     | 28               | 29 50          | Latina Gatha                            | 512,55               | 48132                  | Lion Associations                        | 10973 37                |                     |
|          | Anneschi Ray                       | 94 10           |                | Immobasque                           | 700             |                                                 |                                     | ,                |                | AMI                                     | 234 55               | 223 91                 | Line leastationnule                      | 21619 28                | 21565 37            |
| - 1      | Avenir Publicité<br>Bain C. Monaco | 1065<br>179     | 1075<br>186 20 | immob. Macroille                     | 3551            | 3555                                            | <b>!</b>                            |                  |                | [Assoc St Hostori                       | 1213204              | 12071 64               | Lisaphot                                 | S8275 96                |                     |
| 1        | Banaria                            | 179<br>541      | 186 20<br>580  | Immotice                             | 425<br>1400     | 417                                             | Étran                               | gères            | <b>.</b>       | Aproxit                                 | 22120日               | 2216259                | Listat portelegille                      | 510 59<br>360 55        | 495 72<br>360 58    |
| - 1      | Beengas Hygodia, Eur.              | 330             | 332            | Industrielle Cie                     | 1400<br>920     | 1381<br>925                                     |                                     | 80               | •              | Source Association                      | 333 63<br>2253 14    |                        | Altochele temetisseen<br>Monecic         | 380 55<br>56884 27      | 360 58<br>56684 27  |
|          | R.G.L (ex Sogeped)                 | 241             | 241            | Jeoger                               | 159 10          |                                                 | ١ ,                                 |                  | _              | Ground Plans                            | 7258 14<br>1407 18   |                        | Maio Chistina                            | 424 72                  |                     |
|          | Starrzy-Osest                      | 520             | 521            | Laftin Ball                          | 390             | 390                                             | AEG.                                | 361<br>310 18    | 315            | Colombia (ez W.L.)                      | 1407 18<br>748 40    |                        | Materials Units Salt                     | 110 32                  | 105 32 +            |
|          | BJLP. Intercontie ,                | 152             | 161            | Lambert Frères                       | 63              | 63                                              | [Alcan Alam                         | 315              | 316            | Conventions                             | 301 66               | 290 05                 | litatioAssoc                             | 6085 86                 | 8077 70             |
| Ì        | Bénédicting                        | 2600            |                | Lampes                               | 137             | 140                                             | Albenning Blick )                   | 1140             | 1130           | Corplant temps                          | 10346 15             | 10346 15 e             | Nerio-Epergra                            | 13294.36                | 13162.73            |
| 1        | Bon Marché                         | 236<br>535      | 540            | Lia Brosse-Dupoet                    | 249 90<br>222   | 260<br>330 90                                   | American Brands<br>Ans. Petrofina   | 745<br>830       | 749            | Conses                                  | 995 09               | 949 97                 | NeticInter.                              | 53 65<br>47 45          | 916 14              |
| 1        | Castiodise                         | 535<br>330      | 540<br>320     | Locabal knoch                        | 575             | 330 90<br>580                                   | Arts Petrolina                      | 255              |                | Dediter                                 | 412 29               | 353 59                 | Neto-Obligatore<br>Natio-Placements      | 457 45<br>60084 55      | 438,74<br>60084 68  |
|          | CAME,                              | 106             | 106            | Loca Expansion                       | 306             | 301                                             | Asturiance Mines                    | 135              | ::::           | Croise learnebil                        | 415 86               |                        |                                          | 548 42                  | 523 55              |
| 1        | Campenon Bern                      | 170             | 176 80         | Locatinénsies                        | 367             | 370                                             | Banco Cantral                       | 114              | 111 E          | Démier<br>Orașe-France                  | 11915 88<br>379 95   | 11815 68 e<br>361 77 e | Oblicop Step                             | 1126 57                 | 1104 48             |
|          | Cacus. Pedang                      | 485             |                | Locatel                              | 355<br>121      | 344 40                                          | Banco Santander<br>Box Pop Espanol  | B3  <br>  130    | 83<br>125      | Deposit Investiga.                      | 766.09               | 731 35 e               | Oblica                                   | 1131 01                 | 1079 72             |
| 1        | Carbone-Lorraine                   | 179             | 179            | Lordez (Ny)                          | 121<br>720      | 720                                             | Banque Ottomane                     | 840              | ***            | Drount Sécurité                         | 202 27               | 193 104                | Chines                                   | 152 24                  | 149 99              |
| j        | Carneud S.A                        | 499             | 500            | Louis vision                         | 780             | 720<br>784                                      | B. Régi. Internet                   | 28500            | 25700          | Drougt-Sélection                        | 123 57               | 117 97 4               | Orient-Gestion                           | 114.25                  | 109.07 4            |
|          | Caves Requelert<br>C.E.G.Frag      | 1052<br>320     | 1065<br>318    | Lucitaira S.A                        | 368             | 394 50                                          | Station Rand                        | 55               | i              | Emagie                                  | 248 90               | 237 61                 | Pacifique St-Henoré                      | 42561                   | 408 31<br>544 77    |
| 1        | CEM.                               | 320  <br>38     | 318<br>3940    | Machines Boll                        | 53 05           | 55 15                                           | Blyvoor                             | 87 10            | 86 20          | Eperic                                  | \$5005 CS            |                        | Parentips                                | 570 65<br>13185 08      | 544.77<br>13133.55  |
| 1        | Centan, Blanzy                     | 925             | 925            | Magazins Uniprix                     | 112             | 111                                             | [Br, Lambert                        | 351 50           |                | Epercurt Scar                           | 8871 52<br>24904 As  |                        | Parites Gestine                          | 14 155 UE<br>583 27     | 13133 56<br>556 82  |
| 1        | Centrest (Ny)                      | 112             |                | Magnant S.A                          | 72              | <b> </b>                                        | Caland Holdings                     | 96               | 98             | Epergne Associations .                  | 24894 06<br>4755 58  |                        | Patrimoire Rataina                       | 1324 29                 | 1298 32             |
| ı        | Combeti                            | 41 80           |                | Maritimes Part                       | 174<br>36 60    | 36 50                                           | Canadian Pacific                    | 472 20           |                | Eperper-Capital                         | \$255.58<br>1380.24  | 1317 65                | Photo Placements                         | 255 69                  | 254 41              |
|          | C.F.C.                             | 274 60          | 270            | Meroceine Cie<br>Métal Déployé       | 36 60<br>362    | 3650                                            | Commerzbenk                         | 565  <br>999     | 1000           | Epigna-Lichett                          | 483.52               |                        | Piero invention                          | 504 04                  | 491 18              |
| _ !      | C.F.F. Fermilles                   | 394             | 360            | M.H                                  | 95              |                                                 | De Beers (port.)                    | 50 10            |                | Eperges-later                           | 963 76               | 638 45                 | Pleasant of terms                        | 61146.05                | 61145 05            |
|          | CFS                                | 703             | 8/5            | Mors                                 | 175             | 180                                             | Dow Chemical                        | 307              | 313            | Epergro-Long-Terms                      | 1216 41              | 1161 25                | P.M.E. St-Honoró<br>Proxince Investiss   | 295 25                  | 251 86<br>311 81    |
| •        | C.G.V                              | 180<br>475      | 153 60s        | Keval Worms                          | 149             | 149 50                                          | Dresdoor Bank                       | 644              | 870            | Eperges-Oblig                           | 191 05               | 182 40                 | Proxince Investiga<br>Rendera. St-Honoré | 311 81<br>12256 43      | 31) B1<br>12195 45  |
| 1        | Chambourer BL)                     | 975             | 975            | Havio, (Nac. de)                     | 65 50           |                                                 | Femmes d'Aug.                       | 69 20<br>245     | 71<br>250      | Energes Units                           | 978.34               | 333 9g                 | Reverse Trimestriels                     | 5381 26                 | 5301 73             |
|          | Champer (Ny)                       | 116             | 112            | Nicolae                              | 359<br>8 50     | 350<br>8 75                                     | Géa, Belgiqua                       | 291              | 294<br>294     | Eperges Value                           | 367 68               | 350 51                 | Sécut. Mobilhes                          | 385 B2                  | 358 32              |
| 4        | China Gos Paroisso .               | 106 10          | 110            | Nodet-Gougis                         | .85             | 8160                                            | Geveent                             | 580              |                | Eperating                               | 1139 41<br>2620 84   | 1137 14<br>8229 92     | S& court terms                           | 12349 14                | 12257 21            |
|          | C.L. Martime                       | 505             | 514            | OPB Parbes                           | 177 20          | 170 100                                         | 1/2 I                               | 131<br>297       | 141 90         | Euro-Croimance                          | 43.48                | 423 38                 | Silver, Mobile (No                       | 334 37                  | 325 Z 1             |
|          | Clean (8)                          | 175             |                | Optorg                               | 133             | 135                                             | Grace and Co                        | 450              | 443            | Escape inventite                        | 1185 10              | 1131 36                | Silector Renders<br>Silect. Val. Fornc   | 183 84<br>226 45        | 179 36<br>215 21    |
|          | Clease                             | 680<br>535      | 890<br>540     | Origny Departies                     | 161             | 161                                             | Guif Qil Canada                     | 142              |                | Francisco Plat                          | 20624 31             | 20583 14               | Seed Val. Franc<br>Seed Associations     | 226 45<br>1187 03       | 215 21<br>1184 66   |
| ı        | Coiradei (Ly)                      | 320             | 321 50         | Paleis Noeverate<br>Paris France     | 396<br>172.70   | 188<br>180                                      | Hertabeest                          | 52               | 50 10          | Foncier Investige                       | 761 03               |                        | SFLE et át                               | 491 67                  | 469 37              |
| . [      | Comichos                           | 238 20          | 236 20         | Paris-Orléans                        | 161             |                                                 | Honeywell inc<br>Hoogoven           | 899<br>185 20    | 709<br>188 40  | Francisco                               | 153 68               | 161 98                 | Scariano                                 | 562 05                  | 536 56              |
| . I      | Comp. Lyon-Alem.                   | Z75             | 282            | Part. Fig. Gest. Inc                 | 500             | 506                                             | L.C. Industries                     | 357              | 360            | France-Garantie                         | 298 10               | 293 24                 | Scar 5000                                | 243 26                  | 232, 23             |
|          | Concords (La)                      | 519             | 519            | Pethé Cinéme                         | 218             | 218                                             | int, Miss. Chara                    | 439              | 445            | Compatible                              | 459.35<br>111.43     | 438 23<br>108 92       | Shelwa                                   | 371 59                  |                     |
| .        | CMP                                | 17 90           |                | Pathé-Marconi                        | 156             | 152                                             | Johannesburg                        | 870<br>13 30     | 13 40          | FrObi. (max.)                           | 413 19               |                        | Sharan                                   | 346 56<br>207 57        |                     |
| 7        | Commo S.A. (Li)                    | 55 50<br>367 90 |                | Piles Wonder Piper-Heidsieck         | 479<br>414      | 480<br>414                                      |                                     | 262              | 10-70          | Francic                                 | 206 63               | 25454                  | Signa                                    | 207 57<br>340 25        | 198 16<br>324 82    |
|          | Crédit (C.F.B.)                    | 267 80<br>552   |                | P.LM.                                | 121             | 121                                             | Microsomero                         | 540              |                | Fragsider                               | .248 83              | 237 \$5                | SL-Est                                   | 1123 43                 | 1072 48             |
|          | Cr. Universel (Cle)                | 582<br>582      | i 800          | Porcher                              | 198             | 198                                             | !Marks-Spencer i                    | 16               | 15 50          | Fructilismon                            | 494 13               | 47172                  | STE                                      | 85120                   | 812 23              |
| . 1      | Créditel                           | 144 80          | 144 80         | Prouvoet en Lain.R                   | 159 60          | 153 20                                          | Midland Bank Ple<br>Mineral Reseous | 42<br>85 50      | 42 50<br>55 50 | Fractiver                               | 67019 14             |                        | S.N.L                                    | 1076 41                 | 1027 60             |
| . [      | Darbby S.A                         | [390 [          |                | Providence S.A                       | 551             | <del>                                    </del> | Nac. Neclerlanden                   | 829              | 835            | Fracti-Associations<br>Fracti-Propriito | 1121 68              |                        | Sofriment                                | 480 10                  | 458 33              |
|          | Darty Act. d. p                    | 980 [           |                | Publicis                             | 1940            | 1940                                            | (Noranda                            | 154 60           | 164 SD         | Gestilion                               | 11255 //<br>60010 37 | 11089 43<br>59660 72   | Sogeparges                               | 340 88                  | 328 56<br>668 03    |
| 1        | De Dietrich                        | 448             | ! I            | Reff. Sout. R                        | 168<br>78.20    | 92 204                                          | (Clivetti                           | . 31 40          | 31 95          | Gestion Associations                    | 125 33               |                        | Sogieter                                 | 1175.11                 | 858 03<br>1121 82   |
|          | Degressont                         | 149             | 143 a          | Révilor                              | 435             |                                                 | Pakhoed Holding<br>Plizer Inc       | 195 10<br>426 10 | 200            | Gentice Mobiling                        | <b>806.24</b>        |                        | Solgher                                  | 1175 11<br>440 80       | 1121 B2<br>420 B2   |
| ٠ ١      | Deletende S.A                      | 920  <br>975    | 976            | Ricqiès-Zan                          | 142             | [ ]                                             | [Piana                              | 15 50            |                | Gest. Rendement                         | 489 96               | 457 74                 | Technocic                                | 1144 51                 | 1092 61             |
|          | Dév. Rés. P.d.C 13                 | 183             | 100 30         | Rockelartaise S.A                    | 139             | 140                                             | Proctor Gamble                      | 582 l            | 800            | Gest Sill Ferces                        | 454.46               | 433 65                 | UAP bresits                              | 380 29                  | 363 05              |
|          | Dicioe-Bottin                      | 606             | one I          | Rochette-Canpa                       | 59 50<br>169 50 | 6350<br>169                                     | Ricon Cy Ltd                        | 37 30<br>198     | 199            | Heartman Charges                        | 1078 94              | 1078 94                | Uni-Associations                         | 107 73                  | 107 73              |
| , I      | Dist. Indochine                    | 796             |                | Rostnio (Fin.)<br>Rougier et Fils    | 168 50<br>84 55 | 60 40 q                                         | Rolinco                             | 215 10           |                | Hammere Oblg                            | 1357 52              |                        | Unitrance                                | 301 74                  | 289 05              |
| •        | Drag, Trav. Pub.                   | 116             | 120 60 1       | Roussiot S.A                         | 1282            | 40 1E                                           | Rodemon                             | 400              | 400            | Horizon<br>LMSL                         | 839 93<br>442 72     | 422 64                 | Unifercia<br>Uni-Gerantia                | 832 59                  | 794 84              |
|          | Our Lamothe                        | 162             | 160            | Sact                                 | 57              |                                                 | المسطية الساكا                      | 88 50            |                | Indo Som Values                         | 942 /2<br>552 76     | 623 16                 | Uni Gerantie                             | 1191 21<br>721 48       | 1166 71<br>688 76   |
|          | Emux Beas. Vicky<br>Eaux Vittel    | 1500            | iem i          | Sacilor                              | 20 80           | 21 40d                                          | S.K.F. Aktisholog                   | 225<br>503       | 221<br>508     | lind trançaise                          | 12069 83             |                        | Uni-Japon                                | 1147 27                 | 1095 25 +           |
| · 1      | Ecco                               | 1070<br>3805    | 1105<br>3805   | SAFAA                                | 189 30          | 196 90                                          | Sperry Rand                         | 503<br>176       | 173            | lacardific                              | 10301 28             | 9905 08                | Uni-Régione                              | 1784 06                 | 1703 16             |
|          | Economais Custra                   | 510             |                | Safe-Alcan                           | 297<br>314 20   |                                                 | Selfontain                          | 105              |                | Interselect France                      | 310 15               |                        | (Marie                                   | 1911 55                 | 1848 70             |
|          | Bectro-Banque                      | 350             | 360            | Sourier-Donal                        | 20 20           | , ,                                             | Sed. Altumettee                     | 281 h            |                | (international before                   | 4589                 | 425.38                 | United                                   | 149 54                  | 149 54              |
| . 1      | Bectro-Financ                      | 515             | <b>530</b>     | Saint-Raphall                        | 91              | 189                                             | Thom EME                            | 416<br>57 50     |                | invest. net                             | 11232.81<br>14108.67 | 11908 99               | Lichers-Obligations<br>Valores           | 1147 48<br>410 68       | 1109 73             |
|          | Eli-Antargez                       | 210 80          | 219 20         | Selfos du Midi                       | 326             | 329                                             | Threason c. 1 000                   |                  |                | Invest. Placements                      | 169 SE               |                        | Value                                    | 1250 27                 | 392.06<br>1249.02   |
|          | ELM. Lebien:                       | 1261<br>150 10  |                | Sants-Fé                             | 169<br>BO       | 167 50                                          | Toray indust. inc                   | 15 35            | 18 50          | land SHizon                             | 714 05               |                        | Valid                                    | 134589 831              |                     |
|          | Aller Colleges                     | 190 101         | 102            | 30000                                |                 | 77                                              | Vielle Hontagna                     | 721              | 783            |                                         |                      |                        |                                          |                         |                     |

| Dane la quatriture colonne, figurent les varie-<br>tions en pourcentages, des cours de la séance<br>du jour par rapport à ceux de la veille. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 | glement mensuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | e : coupan détaché; * ; droit détaché;<br>o : offert; d : demandé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compan-<br>sation                                                                                                                            | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                 | Pression<br>cours                                                                                                                            | Demier<br>cours                                                                                               | %<br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Compen-<br>sation                                                                                                              | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                                                            | Pressier<br>COSSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Demier<br>cous                                                                                                                            | %<br>+~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Compen-<br>sation                                                                                               | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                        | Premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Demier<br>Cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %<br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Compen-<br>setion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>priosid.                                                                                                                                                                                                                                               | Promier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Demier<br>tours                                                                                                      | *-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Compan-<br>secon                                                                                                                                                                                                 | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cours<br>prioid.                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dernier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>%</b><br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4100 1059 1558 1225 240 575 770 650 1568 835 5270 650 11860 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 15                                            | 4,5 % 1972 C.R.E. 3 % Enctricit T.P. Rentalt | 4076 404 4076 41432 144 1024 11630 18 12286 12 1228 12 1209 12 263 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2             | 1430<br>1038<br>1816<br>1239<br>1209<br>1209<br>1203<br>1203<br>1203<br>1203<br>1004<br>1004<br>1004<br>1007<br>1007<br>1007<br>1007<br>1007 | 910<br>871                                                                                                    | + 008<br>- 002<br>- 0138<br>- 082<br>+ 082<br>+ 083<br>- 016<br>+ 088<br>+ 0745<br>+ 1081<br>+ 108 | 380<br>730<br>700<br>188<br>1250<br>115                                                                                        | Essu S.A.F. Esrafracca Esramaché Esramaché Esramaché Esrape n° 1 Facon Fiches-bauche Ficachel Francase Francase Grandinat Francase Gal. Lassyata Gán. Lassyata Gán. Lassyata Hachatta Hada Gal. Inner. Mérieux Inner. Mérieux Instructus Lat. Bellon L | 696   195 29 394   576 60 81   269 390   265 889 257 310   80 60   439 50   1760 488   2220   189 2220   189 2414   911   2065 919   346   740   195   1299 | 900<br>1034<br>1110<br>880<br>183<br>370 20<br>81<br>270<br>281<br>270<br>285<br>879<br>248<br>1746<br>448<br>1746<br>448<br>1748<br>190<br>200<br>190<br>200<br>190<br>200<br>190<br>200<br>190<br>200<br>190<br>200<br>190<br>200<br>190<br>200<br>190<br>200<br>190<br>200<br>190<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>2 | 549<br>1341<br>1300<br>1025<br>1110<br>1830<br>193<br>571 50<br>157<br>57 50<br>157<br>150<br>150<br>1510<br>1510<br>1510<br>1510<br>1510 | + 4 37<br>- 2 29<br>+ 2 209<br>+ 2 192<br>- 112<br>+ 1 182<br>- 112<br>+ 1 183<br>- 1 183 | 580<br>270<br>560<br>113<br>71<br>138                                                                           | Primate Final Primate Final Primate Final Primate Final Position Position Position Primate Final Pri | 264 50 258 61 356 64 118 50 121 255 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 | 64 05 1288 527 80 1865 10 1825 78 80 1287 1850 1288 1287 1850 1288 1287 1850 1288 1287 1850 1288 1287 1850 1288 1287 1850 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 190 1813 19 | 05 63 86 73 86 73 86 73 80 75 78 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 80 75 75 80 80 75 75 80 80 75 75 80 80 75 75 80 80 75 75 80 80 75 75 80 80 75 75 80 80 80 75 75 80 80 80 75 75 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 | + 0 13<br>+ 1 36<br>+ 1 38<br>+ 1 134<br>+ 1 134<br>+ 1 134<br>- 1 136<br>- | 840<br>370<br>24<br>556<br>345<br>43<br>1370<br>255<br>536<br>536<br>780<br>74<br>325<br>515<br>526<br>536<br>117<br>246<br>885<br>680<br>885<br>680<br>885<br>885<br>825<br>895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Anglo Asser, C. Amgold BASF (Akt) Bayer Suffishinger. Cherter Chese Manis. Cis Pér. Imp. Che Manis. Cis Pér. Imp. Chese Manis. Cis Pér. Imp. Chese Manis. Cis Pér. Imp. Chese Manis. Chese Manis. Chese Manis. Chese Manis. Chese Manis. Eastmen Kodel. Eastmen Kodel | 130<br>862<br>652<br>650<br>324<br>10<br>553<br>379<br>51<br>40<br>1350<br>10<br>266<br>581<br>747<br>81<br>40<br>514<br>50<br>136<br>136<br>136<br>136<br>136<br>136<br>136<br>136<br>136<br>136                                                               | 980<br>389<br>24 20<br>580<br>379<br>50 40<br>1355<br>81 30<br>385<br>81 30<br>368 90<br>518<br>494<br>243 50<br>132<br>284<br>687<br>885<br>81 30<br>146 90<br>146 90 | 356<br>349 90<br>518<br>494<br>494<br>132<br>294<br>587<br>855<br>61<br>36 90<br>146<br>36 05                        | + 107<br>- 278<br>+ 144<br>+ 138<br>+ 027<br>- 966<br>+ 148<br>- 036<br>+ 150<br>+ 108<br>+ 108<br>+ 077<br>- 294<br>+ 077<br>- 294<br>+ 105<br>+ 105 | 340<br>68<br>1010<br>910<br>300<br>24000<br>124<br>1120<br>855<br>178<br>280<br>280<br>225<br>545<br>77<br>174<br>410<br>83<br>1880<br>1164<br>220<br>420<br>420<br>420<br>420<br>420<br>420<br>420<br>420<br>42 | to-Yekado 217 Alexanista Manck Minnesca M. Minnesca M. Michil Corp. Westli Morak Hydre Petrolina Philip Moris Royal Dutch Rio Teno Zinc Schumberger Schumberger Schumberger Schumberger Schumberger Schumberger Schumberger Schumberger Schumberger Morit Hold Mart Hold Mart Hold Mart Corp. Zambin Corp. | 65 80<br>1065<br>888<br>302 80<br>24800<br>1124 50<br>1127<br>851<br>172<br>273<br>309<br>291<br>1032<br>291<br>1032<br>179 80<br>187 10<br>446<br>91 20<br>7805<br>179 90<br>179 90<br>179 90<br>475<br>979<br>475<br>970 | 380 50<br>66 30<br>1087 11<br>1902 1<br>307 50<br>124 50<br>1148 1<br>962 1<br>174 50<br>272 50<br>293 1<br>1005 11<br>187 10<br>480 1<br>187 10<br>480 1<br>480 1<br>4 | 55 80<br>067<br>962<br>306<br>24900<br>125<br>148<br>963<br>963<br>174 50<br>270<br>305<br>283<br>305<br>80<br>186 80<br>455<br>80<br>1186 80<br>455<br>117 70<br>896<br>897<br>117 70<br>896<br>897<br>897<br>898<br>898<br>898<br>898<br>898<br>898<br>898<br>898 | - 1 302<br>+ 260<br>+ 0 18<br>+ 1 145<br>+ 0 405<br>+ 1 189<br>+ 1 189<br>+ 1 29<br>+ 2 08<br>+ 2 01<br>+ 1 84<br>+ 1 54<br>+ 2 01<br>+ 1 84<br>+ 1 54<br>+ 1 54<br>+ 1 54<br>+ 1 54<br>+ 1 54<br>+ 1 54<br>+ 1 64<br>+ 1 6 |
| 575<br>440<br>37                                                                                                                             | C.G.LP.<br>Chargeurs S.A.<br>Chiera-Chétil.<br>Ciments franc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 620<br>445<br>37 40<br>345                                                                                       | 655<br>445<br>37<br>346 50                                                                                                                   | 447<br>37 90<br>349                                                                                           | + 725<br>+ 044<br>+ 106<br>+ 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 171<br>1840<br>1580<br>1780                                                                                                    | Martell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .l 1630                                                                                                                                                     | 191<br>1890<br>1692<br>1821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 194 80<br>194 80<br>1894<br>1892<br>1620<br>845<br>2260<br>236<br>72 50                                                                   | + 237<br>+ 023<br>- 061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 375<br>191                                                                                                      | Sign. Est. B.<br>Silico<br>Simeo<br>Simeor<br>Stos Rossignal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 800<br>381<br>220 50<br>2037                                            | 2005 I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 597<br>382<br>221<br>2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 050<br>+ 026<br>+ 022<br>- 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTE DES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9                                                                                                                    | URS DES E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  | MAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CHÉ L                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 340<br>290<br>190                                                                                                                            | CLT. Alcatel<br>Club Michigan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1275<br>1280                                                                                                     | 1261<br>1261                                                                                                                                 | 1251<br>1260                                                                                                  | - 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 780<br>2250                                                                                                                    | Michelin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 843<br>2277                                                                                                                                               | 844<br>2260<br>238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 845<br>2260<br>238                                                                                                                        | + 023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 586<br>2770                                                                                                     | Societa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 609<br>2745                                                             | 609<br>2750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 608<br>2750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | + 0 1B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CHÉ OFFICIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | préc.                                                                                                                                                                                                                                                           | 20/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fente                                                                                                                                                                                                            | MONNAIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ET DEVISE                                                                                                                                                                                                                  | s CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 133<br>255<br>210<br>172<br>460<br>645<br>290<br>640<br>245<br>420<br>1080<br>827<br>725<br>575<br>236<br>190                                | Codetal Colimag Coles Compt. Entrept. Compt. Hod. Cold. Foucier Crédit F. Inne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140<br>254 50<br>223<br>174<br>431<br>745<br>665<br>249<br>2320<br>1178<br>851<br>182 50<br>580<br>241 50<br>234 | 142<br>254<br>225 50<br>174<br>433<br>750<br>318<br>872<br>250<br>2320<br>1188<br>825<br>187 80<br>587<br>241 50<br>232                      | 142<br>284 50<br>174<br>433<br>316<br>672<br>255<br>255<br>255<br>255<br>255<br>255<br>255<br>255<br>255<br>2 | + 142<br>+ 281<br>+ 048<br>+ 040<br>- 033<br>+ 105<br>+ 240<br>+ 023<br>- 223<br>+ 246<br>+ 246<br>+ 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 250<br>63<br>1970<br>495<br>98<br><br>350<br>79<br>470<br>140<br>670<br>275<br>1000<br>184<br>2430<br>148<br>910<br>325<br>686 | All March St. S.A. M. M. Penetroys Model-Harmstey Model-Harmstey Moter. Larry-S. March March March March Morrist Horden (My) Neurosite Sel. Olido-Caloy Oran. F. Paris Ordel (L') Propet. Geocopy Paris-Risectory Psychology Neurosite Sel. Paper. Risectory Psychology Neurosite Sel. Paper. Risectory Psychology Neurosite Selectory Psychology Neurosite Selectory Psychology Neurosite Selectory Psychology Neurosite Selectory Neurosite Neuros | 77 20<br>1975<br>503<br>102 50<br>347<br>75 80<br>451<br>136<br>270 50<br>2343<br>166,<br>941                                                               | 19/5<br>501<br>103<br>340<br>77<br>463<br>135<br>792<br>277<br>890<br>215<br>2388<br>918                                                                                                                                                                                                                                                                 | 238 72 50 1976 500 103 78 10 463 782 277 290 216 2396 158 918 317 727                                                                     | - 185<br>+ 185<br>+ 006<br>- 039<br>+ 048<br>- 115<br>+ 366<br>+ 289<br>+ 281<br>+ 261<br>+ 261<br>+ 212<br>- 244<br>- 385<br>- 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 480<br>445<br>456<br>280<br>565<br>2270<br>480<br>2200<br>355<br>855<br>290<br>236<br>107<br>2510<br>900<br>945 | Sogmen - Sommer-Alib. Souren Perrier - Synthelabo - Tules Lasemer - Tal. Bleet. Thomson-C.S.F. T.R.T. U.F.B. U.L.S. U.L.C.B. Valiourus: V. Cicquet-P. Valiourus: Ell-Gabon - Auster Inc. Anner. Express - Anner. Express - Anner. Express - Anner. Express - Anner. Tologia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2385<br>497<br>2158<br>390<br>714<br>318 90<br>240 20<br>100 50         | 495<br>2141<br>392<br>717<br>324<br>240<br>102<br>2500<br>900<br>926<br>200 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 483<br>480<br>530<br>530<br>532<br>52<br>2485<br>2141<br>382<br>2143<br>382<br>2141<br>382<br>2500<br>900<br>905<br>805<br>805<br>805<br>805<br>805<br>805<br>805<br>805<br>805<br>8                                                                                                                                                                                                                                                      | + + 1 1 2 40 76 142 153 46 76 142 153 164 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ECU Allemeg Belgique Pays Be Danasse Norvège Grande- Grèce (1 Suites (1 | pas (50 1)  pas (100 DM)  1 (100 F)  2 (100 M)  3 (100 M)  3 (100 M)  3 (100 M)  4 (100 M)  5 (5 can 1)  500 years  1 (100 years)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 1: 6 80; 306 82 15 22 270 17 85 55 108 88 11 00 7 44 98 367 367 367 5 5 5 5 5 5 7 5 67 7 5 67 3 5 7 5 67 3 5 7 5 67 3 5 7 5 67 3 5 7 5 67 3 5 7 5 67 3 5 7 5 67 3 5 7 5 67 3 5 7 5 67 3 5 7 5 67 3 5 7 5 67 3 5 7 5 67 3 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 | 155 8820 305223 18270 2270 2270 8820 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 809<br>870 25<br>210 1<br>160 26<br>500 2<br>100<br>088 1<br>100<br>088 3<br>490 3<br>620 1<br>620 4<br>5565 565 565 | 94 3<br>14 600 5<br>80 2<br>10 700 6<br>6 400 4<br>4 750 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 280<br>114<br>15 700<br>280<br>7 900<br>7 900<br>5 250<br>6 250<br>5 550<br>6 7 630<br>7 630<br>7 630<br>3 880                                                                                                | Or Sin Bille an bar<br>Or fin (an lingue)<br>Pilice française (<br>Pilice française (<br>Pilice suisse (20 )<br>Somerim                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 fr)                                                                                                                                                                                                                     | 9816<br>5 4<br>5 56<br>70<br>400<br>200<br>138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00<br>77<br>55<br>67<br>62<br>106<br>107<br>107<br>107<br>107<br>107<br>107<br>107<br>107                                                                                                                                                                           | 98800<br>98400<br>575<br><br>572<br>564<br>711<br>4000<br>2080<br>590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Le Monde

### **UN JOUR** DANS LE MONDE

#### DÉBATS

«Assassinat d'un physicien», par Laurent Schwartz ; «État-vigile, État-

#### ÉTRANGER

- 3. PROCHE-ORIENT 4. EUROPE
- - 4. ASIE
  - 5. BIPLOMATE
  - 5. AMÉRICITES

#### **POLITIOUE**

- 6. La nouvelle direction du PCF. 7. La préparation des élections canto
- R. La communiqué official du conseil des

#### SOCIÉTÉ

- 9. JUSTICE: l'attentat d'Orly aux EDUCATION.
- RELIGION

#### 89 FM à Paris

Aliô « le Monde » 232-14-14 leudi 21 février, 19 h 20

#### **Les Arméniens** histoire et terrorisme

J.-P. PÉRONCEL-HUGOZ répondent aux questions des auditeurs et des lecteurs Débat animé par FRANÇOIS KOCH

#### LE MONDE **DES LIVRES**

- 11. Une visita chez Fred Uhlman, l'auteu 16. Le Nom de la rose, un miracle d'édi-
- tion ou un fait de société ? Tentative pour une « Ecographie ».
- Delpech: le Chercheur d'or, de J.-M. G. Le Clézio.

#### CULTURE

- 19. MUSIQUE: création du Docteus
- Faustus au Palais Garnier. DANSE : Tudor, selle Fevert. CINÉMA : Signé Charlotte, de Caro-
- fine Huppe COMMUNICATION.

#### ÉCONOMIE

- 23. AFFAIRES : la création de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. 24. ÉNERGIE : les structures des Charbonnages de France en question.
- sur le temps partiel.

#### RADIO-TÉLÉVISION (21) INFORMATIONS SERVICES » (21-22): « Journal officiel » ; Météorologie ; Mots croisés ; Loterie

nationale; Loto; Tac o Tac. Annonces classées (24); Carnet (22): Program spectacles (20); Marchés financiers (27).

#### Un groupe d'investisseurs étrangers pourrait reprendre Chaffoteaux et Maury

Deux sociétés à capitaux arabes, Spiralstream et Gem Petroleum, ont reçu des autorités judiciaires francaises un avis savorable pour la reprise de Chassoteaux et Maury (chauffe-eau et chaudières, 3 400 salariés).

Le tribunal de commerce de Paris a émis un avis favorable le 20 février pour ce plan de reprise ne prévoyant aucun licenciement « sec ».

Chaffoteaux et Maury, numéro un français de sa spécialité, a accu-mulé, selon la CGT, un passif de 500 millions de francs et avait bénéficié en avril dernier d'une suspension provisoire des poursuites. Dans l'impossibilité d'honorer les 16 millions de francs de la première echéance de son plan de redresse-ment, l'entreprise avait fait l'objet de deux propositions de reprise qui ont été soumises au tribunal de commerce de Paris.

Le numéro du « Monde » daté 21 février 1985 a été tiré à 439 792 exemplaires

#### LA TENSION EN NOUVELLE-CALÉDONIE

### Expulsion de quatre dirigeants du Front calédonien (extrême droite) et rappel d'un capitaine de gendarmerie

De notre correspondant

sout trop flous.

territorial, M. Yves Magnier. Aussi,

le député RPR, M. Jacques Lafleur, a-t-il remis à M. Pisani une lettre

LES RECOURS POSSIBLES

Sur les recours possibles des coulsés, une note d'information

précise que, sux termes de l'arti-cle 7 de la loi du 5 avril 1955 insti-

tuant un état d'urgence, toute per-sonne syant fait l'objet soit d'une

interdiction de séjour soit d'une assignation à résidence peut

demander le retrait de cette mesure. Les demandes doivent être sommises à une commission consul-

tative dont la composition et les règles de fonctionnement ont été

fixées par les décrets nº 55 493 du 10 mai 1955, et 8 546 du 14 janvier

Conformément à ces décrets, la

l'administration, consprend deux représentants du délégué da gou-vernement, deux représentants de l'assemblée territoriale. Les

demandes n'out pas d'effet suspen-sif. Les personnes nyant fait l'objet des mesures d'expulsion peuvent formuler un recours devant le tri-bunal administratif de Nouméa.

Les infractions à interdictions de séjour et à assignations à rési-

dence peuvent être punies d'une peine d'emprisonnement de luit jours à deux mois et d'une amende.

L'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures pres-

l'existence de ces dispositions pénales. Cette exécution d'office

peut intervenir au terme du délai laissé aux intéressés pour régler leurs affaires et obtempérer aux décisions de l'autorité administra-

crites peut être assurée, nouo

sion, présidée par un mem-l'Inspection générale de

demandant des explications.

Nouméa. — A Thio, le chef du centre minier de la société Le Nickel a été sérieusement blessé à l'œil par un jet de pierres alors qu'il circulait en volture anx abords de la tribu de Saint-Philippo, où des affrontements avaient opposé dimanche des Mélané-siens aux forces de l'ordre. Plusieurs autres véhicules ont été la cible d'attaques similaires. Dans le port de Thio, une chaloupe appartenant à la société Le Nic-ket a été incendiée ainsi que deux maisons. Pour cette localité, le haut commissaire a décidé d'avancer à 19 heures le couvre-feu, alors qu'à Nouméa cette mesure a été assouplie et limitée entre 2 heures et 5 heures du matin.

A la demande du général Deiber, commandant les forces de gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, et en accord avec M. Edgard Pisani, le ministre de la défense a décidé le «retour anticipé en métropole dans l'intérêt du service » du capitaine Saffrey, com-mandant la compagnie de gendarmes de La Foa. Il lui est reproché d'avoir favorisé le passage vers Thio,

Le président du Front calédonien, M. Claude Sarran, trente-quatre ans ; les deux vice-présidents, MM. Michel Reuillard, Alain Dagostini et son épouse, ainsi que M. Emile Lebargy, non inscrit au Front calédonien, mais président de la section calédonienne de l'Union nationale des parachutistes. Tous se sont vu notifier, jeudi en début d'après-midi, leur expulsion du territoire de Nouvelle-Calédonie, qu'ils doivent avoir quitté avant lundi (soit, lundi à minuit, à 14 heures, heure de métropole). Parmi ces cinq personnes, seul M. Reuillard est né en Nouvelle-Calédonie, où sa famille est installée depuis trois générations. Titulaire d'un doctorat en histoire, il est âgé de trente et un ans et habite Koné (côte ouest), où il est enseigant. M. et Mme Dagostini, eux, sont d'origine pied-noir et habitent sur le territoire depuis douze ans. Quant à M. Sarran, il est arrivé à Nouméa en 1971 à l'occasion de son service militaire. Tous les quatre sont les créateurs du Front calédonien (1) en 1982. Ce parti avait été mis sur pied « pow combler un vide politique, dit M. Sarran. Celui-ci se trouvait d'ailleurs parmi les manifestants arrêtés le 22 juillet 1982, après le saccage

Leur notification d'expulsion, ainsi que celle de M. Lebargy, est motivée par leur appartenance au Front calédonien, « dont les manifestations ont troublé gravement l'ordre public, est-il précisé, et dont, nature à entraver les actions des pouvoirs publics ».

de l'assemblée territoriale, ce qui lui

valut une peine de trois semaines de

prison ferme.

La réaction des intéressés est sans mbiguité : « Pour nous, dit le président du Front calédonien, il n'est pas question de partir d'ici. Les let-tres de cachet, c'était une autre époque. Ici, nous sommes en territoire français et entre Français. Nous allons engager toutes les procédures juridiques possibles. Les cinq expulsés vont tenter un recours devant le tribunal administratif, en référé, et devant la commission sultative spéciale - qui permet un recours contre toute mesure individuelle décrétée dans le cadre de l'état d'urgence. Cette commission est composée de trois membres de l'administration et deux membres de 'Assemblée territoriale (législatif local). Mais ces procédures ne sont?

## anche dernier, des responsables du Front calédo-

nien et d'avoir transmis des informations incomplètes au général Delber. Un arrêté d'expulsion a été pris par le délégué du

gouvernement, M. Edgar Pisani, coutre cinq per-sonnes, quatre dirigeants du Front calédonien et un sympathisant du mouvement. D'antre part, au cours d'une visite dans une ferme européenne, à Moindou (côte ouest), M. Pisani a notamment déclaré : «La seule solution, c'est l'indépendance-association. Pour cela, il faut écouter

l'autre et dialoguer. Le peuple canaque ne reut pas que l'indépendance qu'il réclame signifie le départ de la France. Si j'ai tort, que M. Ukeiné vienne me démontrer que j'ai tort. Je ne suis pas là pour impo-ser le plan Pisani. Je sois là pour trouver la solution permettant aux communautés de vivre durablement pas suspensives de l'arrêté d'expul-Le fait que le RPCR semble

décidé à soutenir les militants du Front calédonien constitue un élésion et les intéressés devront, dans tous les cas, avoir quitté le territoire avant lundi soir. Entre-temps, les ment essentiel pour juger des coasé-quences de la décision de M. Pisani sur l'ordre public. Car le parti de cinq personnes ont l'intention de demander une audience au délégué du gouvernement, estimant que les motifs à l'origine de cette décision M. Lafleur est capable de mobiliser. alors que le Front calédonien ne compte que trois cents adhérents. Mais il n'est pas pour autant certain que le député RPR appellera à une Le Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR), en dépit de réelles divergences de vues avec le Front calédonien, a manifestation de soutien qui risquerait de compromettre les chances d'une éventuelle clémence de décidé de prendre la défense des expulsés. • On ne peut pas laisser l'administration. C'est d'ailleurs la position des dirigeants du Front expulser des gens comme ceux-là pour des motifs aussi vagues , dit le vice-président du gouvernement

> Ces mesures d'expulsion sont les premières depuis l'instauration de l'état d'urgence, le 12 janvier der-

calédonien, qui n'ont pas l'intention

non plus d'appeler leurs militants à

edre dans la rue.

#### FRÉDÉRIC FILLOUX.

(1) Le premier article de la série d'Alain Rollat, « la Montée des extrêmes » paru dans ces éditions datées 19 février, était longuement consacré au

● La Nouvelle-Calédonie franzaise majoritaire selon BVA. – Les Français sont plus nombreux en février (47 %) qu'en janvier (42 %) et qu'en décembre (41 %) à souhaiter que la Nouvelle-Calédonie reste française. C'est ce qu'indique un sondage réalisé par BVA du 31 janvier au 5 février annrès d'un échantillon représentatif de 1 022 per-Paris-Match, Parallèlement, ceux qui souhaitent l'accession à l'indé-pendance passent de 35 % (en jan-vier) à 29 %. Dans le même temps, 53 % des Français pensent que, dans une dizaine d'années, la Nouvelle-Calédonie sera indépendante. De même 67 % des Français estiment que des affrontements entre les différentes communautés sont inévitables, «si le statut actuel

#### \_Sur le vif

#### Mensonges

oui ! Moi aussi. Je mens comme je respire. Tenez, même si vous me la demandiez gentiment, je ne yous donnerals pas l'heure exacte, c'est vous dire. Je l'avancerais ou je le retarderais d'un chouïa, comme ca, pour rien. Pour ne pas perdre la main. Mentir, il n'y a que ca de vrai.

Des mensonges, il y en a d'ailleurs pour tous les goûts. Et pour toutes les circonstances: li y a l'omission, la faux-fuyant, l'exagération, la demi-vérité, la formula de politesse. Vendredi? ment on est déjà pris. Et dans les couples, la preuve d'attache-ment : moi, une histoire svec lui, tu l'as pas regardé, il est petit, moche et tout ridé.

Bon, alors, j'ai une nouvetie à vous annoncer - je l'ei lue hier dans le Herald Tribune - vous pouvez y aller! Le gros men-songe bien éhonté ça ne se voit croit, c'est pes écrit sur la figure. Toutes ces histoires de nez qui remue, de regard qui se débine et de débit qui se précipite, c'est des bobards.

Des chercheurs américains ont passé des années à étudier, à analyser, à mettre en fiches et en ques le mensonge et sa détection par des moyens pure-

de la fraude, de la contre vérité et de la contrebande se trompent une fois sur deux. Ou plutôt ils ennt trombés, bernés, roulés dans la farine. Pas étonnant : les signes stéréctypés du mensonce se sont tous révélés trompeurs. Entre deux types qui hésitent avant de répondre, qui se torralent, qui baissent les yeux et qui prennent l'air gêné, l'un ment, l'autre pas. Impossible de devi-ner lequel. NARANTE-DEUXIER

a stratég

le la tens

li pression americain comun ne se relici

princentue meme, S

ger les di clarations ger les di clarations di Washington, par

an Resgan, au sponne

E h treisième fois e

e de rasies man

mintes organisces at

se far les couverness

lebraton et de Tega

Ment le regime de Man

u mobilisation mi

and En affirmant qui glus-l ma Crait d'are

a ponioir les sandi

d Berche us cecommand

and sien venir à bon

educios qui a mis fia. C

immante are de dictate

gienne est, cortes, ini

beine 2 der fins intell

gison Bianche circi

wider un Senat tel

made deblication les 141

edding faith aus - 6

去depuis 🕾 mod**is d**\*

laier, in: decision

mise de l'erte mass

Staft intervenut een stad

in fetter ite que

M. Reagan muitiplie

Satude person sidat. 👵

Tagamentanian **utilik** 

Jaministrato a **répul** 

an justifi - i enga

man de la Cla ang

THE STEE STREET

Samoinistes - il si

Milen in the maint

labington, de stopper l

Mine Carrow du 👫

wks governoone **salvi** 

rit tourefeit - ab**andon** 

Man description est

dan place sur le terra

Ste. Pou VI. Res

ien de dem inner aux

Mile Gut. S. J'Afgi

a Vicaragua - les Ets

बिश्वास्त्रास्त्र ः concr

a coles de - combati

Be telle strategie, te

ises limites. A mof

Spington contrairem

Maine dennées en m

li le secretaire d

| Shuitz a in suite de |

a é bélicapse ses soviés

Magua, n. e réso

scelan le ongrés,

Enencion militaire

la Etate-i in ne peur

is meme is devaie

bientos de nouveau

de Seient ansez for

diser du portoir M. O

minde des lais-Un

sconditions actuelles,

Ta Misser dans ses

machemer. un régi

libli économiquemen

bistani aucun espoir

elistica de reintions.

wier, des

alons engagees l'été.

by les sandinistes à

au Meridae, Sinse

bille Stratege de la

par le souci d'é

Coment & La Victoria

Sappuyant sur la fé

en donnen, à leur

el dosembre ders

d sections qu'ils out

har was sandinistes ne

the pas Dius di

Mes sardie de ces des

lions qui s'affr deficinita ts. same

Serie.

me 200 913. Indecureuse Tixetoria

Le seul moven de le piécer c'est de compter sur l'inquié tude, la peur et la colère qui souvent accompagnent ou provo-quent le mensonge. Ces trois sentiments se traduisent par des pratiquement impossibles à reproduire même par un acteu dressés ou haut froncés, selon les cas. l'avres serrées, sourire en biais. Akors, arnis menteurs, si après tous les tuyeux que je viens de vous donner, vous vous laissez encore confondre par un interlocuteur soupconneux, c'est doué. Un peu de courage, bon sang. Un peu de tenue. Faites un effort. Ne pas dire la vérité, c'est quand même pas le diable.

**CLAUDE SARRAUTE.** 

#### APRÈS L'ANNULATION **DU CHAMPIONNAT DU MONDE D'ÉCHECS**

#### Karpov attaque Kasparov

pas répondu, jeudi, à la lettre d'Ana-toli Karpov lui demandant de faire reprendre immédiatement le championnat du monde d'échecs. De Genève, où il a pris connais mercredi de ce message, le président de la Fédération internationale d'échecs est parti pour les Philippines son .pays d'origine. Cependant, à Belgrade, M. Bozidar Kazic, ancien vice-président yougoslave de la FIDE, a estimé que la demande du champion du monde n'avait pas de « perspective réelle » d'aboutir car le règlement ne prévoit pas que des joueurs puissent faire appel des

décisions du président de la FIDE. Quant à Karpov, il a poursuivi jeudi à Moscou, dans un entretien Presse, son offensive contre M. Campomanes et contre Kaspa-rov. Au premier, il a reproché de l'avoir - lésé de ses droits et privé de la victoire ». Au second de « ne pas avoir été sincère ». « Si Kasparov souhaite vraiment reprendre le combat, il devrait publier une déclaration dans ce sens », a-t-il précisé. Tout en démentant les rumeurs faisant état d'une détérioration de sa santé, il a confirmé que c'est la

Fédération soviétique d'échecs qui avait - proposé l'interruption du match afin de permettre aux

Signalous enfin, pour mémoire, la première réaction officielle depuis l'annulation du match de M. Jacques Lambert, président de la Fédération française des échecs. Elle consiste uniquement à mettre en cause l'objectivité de « l'ensemble de la presse » et plus particulière ment sa « source unique », selon M. Lambert, à Moscou. Interrogé par l'AFP, M. Lambert a précisé « J'ai l'impression qu'il y a à Moscou quelqu'un d'hostile à M. Campomanes qui centralise l'informa-tion sur les échecs ».

[Si la « source unique » visée par M. Lambert, en fait l'AFP, déplait au président de la FFÉ, ce dernier s'avait qu'à intervenir auprès des autorités soviétiques qui out refusé sout visa pour Moscou aux journalistes de la press spécialisée. On me veut pas croire que le soutien inconditionnel apporté par le président de la FFE à M. Camponanes puisse être fié au fait que la France accueillera, en octobre prochsin, à Montpellier, le Tournoi des prétendants au championnat du monde, organisé par la Fédération internationale].

Un Boeing-747 de la China Airlines qui vensit de Taïwan avec deux cent cinquante-deux passagers et vingt membres taient en l'air comme des pop-coms», a déclaré un passager

• L'Express crée une tribune politique pour les radios locales privées. - L'hebdomadaire. l'Express a décidé de créer une émission politique mensuelle, «La tribune l'Express-Radios libres», destinée aux radios locales privées, sous la conduite de M. Yann de l'Ecotais. Dissusée le vendredi pendant une demi-heure, selon la formule - Face à la presse -. la première - enregistrée ce jeudi 21 février - aura pour invité M. Jacques Toubon, secrétaire géné-

Panique à bord

d'équipage a chuté de 9 000 mètres en deux minutes au-dessus de l'océan Pacifique le 20 février, créant une véritable panique à bord. «Les gens sauoriginaire de Los Angeles, M. Seksan Caniyo. Cinquante personnes ont été blessées, et deux restaient hospitalisées le Les causes de cet incident ne

sont pas encore très claires, mais il semble que les quatre réscteurs du Jumbo Jet soient tombés en panne en même et alors que l'avion avait chuté de 41 000 à 9 000 pieds, l'équipage à réussi à en reprendre le contrôle et a demandé à atternir d'urgence à San-Francisco. Après avoir posé une heure plús tard son «747» dans un piètre état sur l'aéroport californien, le pilote, M. Mei Ho, a prié les passagers de l'excuser pour « les in-convénients et l'inconfort » de ce

rai du RPR.

ABCDEFG

#### NOUVELLES BRÈVES

• Grève nationale du syndicat CGT des dockers le jeudi 21 février. - La Fédération nationale des ports et docks des ports de France a observé un arrêt de travail de vingtquatre heures le jeudi 21 sévrier. Les dockers CGT réclament l'application immédiate de la quatrième convention des départs en préretraite à cinquante-cinq ans des ouvriers dockers acquise en décembre 1984 et qui devait entrer en vigueur dès le 1-7 janvier 1985.

. M. Giraud (RPR) : En cas de victoire de l'opposition en 1986, « M. Mitterrand devrait partir ». – M. Michel Giraud (RPR), président du conseil régional d'Ile-de-France, a estimé, mercredi 20 février, sur France-Inter, que dans le cas d'une « victoire incontestable de l'opposition en 1986, le président de la République, ainsi désavoué, devrait partir ». « Je suis attaché à l'exemple du gaullisme », a ajouté M. Giraud en expliquant que - à partir du moment où les Françaises et les Français se sont prononcés en faveur d'une majorité incontestable. le président de la République doit comprendre qu'il est désavoué ». Le président du conseil régional d'Ilede-France a rappelé son hostilité au système proportionnel qui, selon lui, scrait, en raison de ses - défauts sérieux -, un obstacle à - la cohé-

• Richard Meier, prix Pritzker d'architecture. - L'architecte amo-ricain Richard Meier a reçu pour bank, en Californie.

l'ensemble de ses travaux le prix Pritzker 1984, doté de 100000 dollars et décerné chaque année depuis 1979 par la Fondation Hyatt. Les précédents lauréats sont, notamment, Philip Johnson, Kevin Roche, Luis Baragan et James Stirling.

[Né en 1934, Richard Meier est como depuis le début des années 60. On comp depuis le début des années 60. On lui doit en particulier le centre pour enfants handicapés du Bronx (à New-York), l'Atheneum de New-Harmony (Indiana), le High Museum d'Atlanta (Georgie) et, très récemment, le Musée des arts décoratifs de Francfort. C'est également lui qui a été chargé de construire à Les Annelse le promuseur construire à Los Angeles le nouveau Centre Jean-Paul Getty pour les Beaux-Arts, pour lequel il dispose d'un budget de plus de 100 millions de dollars (plus d'un milliard de francs).]

 NRJ suspend son accord avec TDF. - Les responsables de la sta-tion de radio NRJ viennent de dénoncer l'accord signé avec Télédission de France, estimant que la nouvelle Iréquence attribuée par TDF (99.8 MHz) est pratiquement inaudible dans une grande partie de Paris. - Cette fréquence est une des meilleures de la capitale ». réplique-t-on à TDF, tout en admettant qu'il suffira d'une petite modification technique - pour que les choses rentrent dans l'ordre -.

 LA Voix de Donald Duck. Clarence Nash, qui, de 1934 à 1971, avait notamment prêté sa voix à Donald Duck dans les studios Walt-Disney, est mort le 20 février à Bur-

# **AU SOMMAIRE**

CETTE SEMAINE

UN NUMÉRO A NE PAS MANQUER

## L'EFFET LE PEN **DEBOUT LES LIBERAUX!**

Y a-t-il un danger? En quoi consiste ce danger? Quelles sont les racines et les causes de ce danger ? En quoi se manifeste ce danger ?

Comment juguler ce danger ?